

QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE Nº 12392 - 4 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Laurens

- VENDREDI 30 NOVEMBRE 1984

### Le pari syrien de M. Mitterrand

question est légitime au lende-main d'un voyage dont le bilan est plutôt maigre. Reconnais-sons toutefois que M. Mitter-nand d'un voyage de foire rand n'avait pas promis de faire des miracles en Syrie et que les résuitats de son dépla correspondent grosso modo à ce qu'll en espérait : une clarifica-tion des rapports franco-syriens, chaque partie restant sur ses positions, qui sont divergentes pratiquement sur tous les chapi-

Un seul point des conversa-tions Mitterrand-Assad paraît positif. C'est la reconnaissance par le président syrien — et celui-ci l'a confirmé lors de la conférence de presse qu'il a tenue mercredi en compagnie du chef de l'Etat – du fait que la France a « des relations et des intérêts particuliers » au Liban, autres que strictement culturels. Venant d'un bomme aussi habile et obstiné, la concession ne vaut pas forcément contrat. Elle n'est urtout pas à la mesure de celle faite au nom du réalisme par M. Mitterrand lorsqu'il a reconnu le « rôle fort important sinon décisif » de la Syrie.

Le dirigeant syrien a implici-tement confirmé, également, qu'il n'était pas hostile à l'aug-mentation du contingent français détaché dans le cadre de la FINUL pour garantir un éventuel accord sur l'évacuation du sud du Liban par les troupes

Au chapitre du terrorisme, en revanche, le président Assad n'a rien concédé. Bien que M. Mit-terrand ait rappelé la responsabilité des services de Damas dans l'attentat de la rue Marbeuf, le chef de l'Etat syrien n'a pas hésité à affirmer quelques instants plus tard que son pays n'était responsable d'aucun acte de terrorisme commis en France. Et comme il l'avait fait la veille, il a défendu sa thèse sur le bien-fondé de la « résistance nationale » aussi bien au Liban que dans les territoires occupés par Israël. Triste oraison funè-bre pour l'ambassadeur Delamare, dont on a la conviction que l'assassinat a bien été préparé par Damas, même si M. Mitterrand a cru bon d'affirmer que le gouvernement ne disposait d'aucune preuve.

Le moindre des risques impliqués par ce voyage n'est pas celui de voir le président Assad se méprendre sur M. Mitterrand et s'imaginer que c'est pour protéger la France du terrorisme qu'il s'est rendu à Damas. Le chef de l'Etat syrien est convaincu que la Syrie est la grande puissance du Proche-Orient et la « protectrice » naturelle d'un seul peuple qui va de la Syrie au Liban, de la Jordanie à la Cisjordanie. Cela explique, en particulier, l'insistance faire accepter par M. Mitterrand le principe d'une coufé-rence internationale sur le Proche-Orient qui regrosperait notamment, sous l'égide des Nations unies, les Etats-Unis et l'URSS. Le président de la République a certes élevé de nbreux obstacles pratiques à la réalisation d'un tel projet. Mais il peut être certain que locuteur d'hier remettra l'ouvrage. Rencontrer l'adversaire dans

un face-à-face, pour en évaluer les forces et les faiblesses, est une chose. Croire que ce geure de partie de bras de fer permet d'établir des liens person privilégiés et d'influer sur le cours des événements en est évidemment une autre. Il faut espé-rer que le chef de l'Etat a bien conscience des risques qu'il a Dris.

#### République Centraficaine : Les militaires à l'épreuve de la rigueur

Lire les articles de LAURENT ZECCHINI dans notre supplément pages 13 à 18

# de freiner les dépenses militaires

Le président des États-Unis veut réduire le déficit budgétaire sans augmenter les impôts

De notre correspondant

Washington. — M. Ronald Reagan a décidé de tenter d'arracher rapidement au Congrès des mesures « dracontenues » de réduction du déficit budgétaire excluant tout relèvement des impôts, mais comportant peut-être un ralentissement de la croissance des dépenses militaires. Il ne paraît en revenche de la croissance des dépenses mili-taires. Il ne paraît, en revanche, guère pressé de présenter aux séna-teurs et aux représentants le projet de réforme fiscale que le secrétaire au Trésor, M. Donald Regan, lui avait soumis le 27 novembre (le Monde du 29 novembre). Ce projet, que le président des Etats-Unis s'est gardé de faire sien, a été froidement accueilli le 28 novembre dans les milieux indus-

28 novembre dans les milieux indus-triels et financiers, tandis que beau-conp des conseillers de la Maison Blanche le jugeasent — en privé —

AU JOUR LE JOUR

Faux

propos d'un individu soup-

et d'avoir exercé pendant des et à avoir exerce pendant des mois son art (usurpé) dans plusieurs hôpitaux. On com-prend qu'il faille vérifier ses diplômes avant de lui consier

de nouveaux malades...

imposteurs et les tru ce serait un travail de titan.

(électoral).

mé d'être un faux médecin

Si l'on voulait faire la part du vrai et du faux dans tous les métiers, démasquer les

Rien qu'en politique on ne

compte plus les charlatans

aux remèdes miracles, ni les

praticiens bidon qui préten-

dent guérir tous nos maux

d'un seul coup de bistouri

BRUNO FRAPPAT.

PRIX RENAUDOT

Annie

La place

GALLIMARD nrf

l'intérêt qu'elle menace, cette réforme pourrait cependant, le jour où nécessité se ferait loi, servir à un ement de la pression fiscale,

BERNARD GUETTA.

doute très général sur la possibilité

Fondamentalement conforme à

l'idéologie anti-étatique de l'admi-

nistration – car son implication pre-mière serait, en mettant toutes les

industries à égalité devant l'impôt,

de diminuer le poids des pouvoirs publics dans la vie économique – la

résorme envisagée par le secrétaire au Trésor a ainsi peu de chances de

Modifiée an fil des mois et des

ressions des différents groupes

voir le jour.

# M. Reagan envisage Désaccord persistant sur l'élargissement de la CEE

Le dossier du vin reste le principal obstacle à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal

De notre correspondant

M= Thatcher était attende ce jeudi 29 novembre à Paris, où devait s'ouvrir dans l'aprèsdi le neuvième sommet réga-

Les pourparlers de l'Elysée sacrés aux relations Est-Ouest et aux difficultés actuelles de la Comp ne (lire page 4 l'article

fennes). – Les ministres des affaires étrangères ou des affaires nes des Dix ont délibéré, du lundi 26 au mercredi 28 noveml'Espagne et du Portugal à la Com-munauté, avec des résultats limités.

Le principal dossier sur lequel ils ent buté est celui du vin. « Si le problème du vin étatt réglé, on réglerait par un jeu de dominos les autres estions », a commenté M. Roland Dumas, ministre français des affaires européennes, qui pensait surtout à l'organisation de la période de transition, après l'adhésion, pour la pêche, les fruits et légumes et les

autres produits agricoles. Conséquence de cette situation, les chefs d'Etat et de gouvernement. qui se réunissent les 3 et 4 décembre à Dublin, pour un sommet qui s'inté-ressera essentiellement à l'élargissement de la Communauté, devraient examiner toutes les questions que soulève la réforme du marché du

> PHILIPPE LEMAITRE. Live la mite page 6.)

# Nouvelle-Calédonie: un Européen tué en brousse

sard européen, M. Eugène Guérin, agé de soixante-douze ans, a été tué, jeudi après-midi 29 novembre, à coups de fusil de chasse par un groupe de canaques, près du petit village de Ouegoa, situé au nord-est de la Grande Terre. de la Grande-Terre.

Selon les premières indications, la maison de M. Guérin, édifiée sur un terrain revendiqué par les Mélané-siens, aurait été encerclée par des inconnus. Ceux-ci auraient tiré à l'intérieur à l'aide d'armes chargées de chevrotines. L'épouse de la vic-time, M™ Norma Guérin, cinquante ans, qui a annoncé la mort de son mari à la gendarmerie, a été légère-ment blessée à l'épaule et transportée par un automobiliste au dispen szire de Ouegoa. La voiture aurait essuyé plusieurs coups de feu.

Au début de la semaine, les broussards européens de cetté région étaient intervenus à deux reprises pour démanteler des barrages établis sur les pistes locales par les

La mort de M. Guérin a provoqué aussitôt une vive émotion parmi les Européens, et les autorités crai-gnaient que ceux-ci ne se livrent à des actions de représailles.

A Noumes un véhicule adminis-print à été détrain, jeude soir, par l'enfication d'une léamble, Le véhi-cule évant été part devant l'unimen-ble de la Caisse d'affections fami-lières L'explesion n'a fait anoun-blessé.

Dans l'île de Lison, le sous-préset de la subdivision administrative des lies Loyauté, M. Jean-Claude Demar, qui était retenu en otage depuis une semaine par les militants de Front de libération kanake socia-liste (FLNKS), a été libéré le jeudi 29 novembre. Ce geste important est évidemment relégué au second plan par le drame de Ouegoa.

Le président du « gouvernement provisoire » constitué par le FLNKS, M. Jean-Marie Tjibaou, s'est rendu à Port-Vila, capitale du Vanuata (ex-Nouvelles-Hébrides), après avoir rencontré l'émissaire du ministre de l'intérieur, M. Charles Barbeau, qui continue ses consulta-

(Lire nos informations pages & et 9.)

Unis, qui doivent la quitter le 31 décembre prochain, la Grande-Bretagne a déposé un préavis de retrait, qui prendrait effet dans un an Même limité à Washington et à Londres, ce monnement Porganisation de plus de 30% de ses restources, et portera un comp sévère au principe d'universalité qui l'anime. Américains et Britanniques justifient leur décision par la mauvaise gestion de l'UNESCO, et sa

d'enquête accablant pour le fonctionnement de la direction actuelle de l'organisation, sinon pour la personne du directeur général, M. Amadon Mahtar

contre l'UNESCO, même si les maux dont souffre cette institution spécialisée des Nations unies ne sout pas tous imputables à la gestion actuelle.

#### - Le « problème M'Bow »... et auelaues autres

par BERNARD BRIGOULEIX

Par un beau soir de septembre 1980, une petite foule bigarrée et chaleureuse se pressait, au Musée océanographique de Belgrade, autour du héros de la fête: M. Ama-

autour du neros de la fete : Ma. Amadon Mahtar M'Bow, qui venait d'être reconduit – à l'unanimité! – dans ses fonctions de directeur général de l'UNESCO pour sept ans.

Entouré de ses proches collaborateurs, et visiblement ravonnant de bonheur dans son boubou africain, l'ex et nonveau « grand patron » de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture recevait l'hommage des chefs de délégations du continent noir. Manifestation diplomatique comme il y en a tant? Certes. « Mais c'est aussi de cette soirée-là de ce que j'y ai entrevu soudain, que je date le début de l'évolution fatale dont l'ensemble de l'UNESCO est victime aujourd'hui, estime un des anciens proches de M. M'Bow.

taine image que nous nous faisions de lui, et que les années suivantes ont achevé d'effacer. Lorsqu'on interroge les détrac-teurs, mais aussi les défenseurs de la direction actuelle de l'UNESCO, fonctionnaires « maison » ou observateurs extérieurs, on a toute chance de s'entendre répondre que l'organi sation connaît bel et bien un « pro-blème M'Bow ». Quitte à ce que les uns et les autres fassent ensu

Quelque chose s'est cassé: une cer

Pour les plus hostiles, le départ du directeur général permettrait de sur-monter toutes les difficultés psycho-politiques que traverse actuellement l'UNESCO, puisque celles-ci tien-nent essentiellement à ses méthodes noix par les tempêtes que provo-

analyse diamétralement opposée.

personnelles. Pour le carré des fidèles de M. M'Bow, au contraire. tout le mai vient d'une hostilité de principe des pays les plus riches à la igne de conduite tiers-mondiste, voire à la couleur de la peau du directeur général.

(Lire la suite page 7.)

LA CANDIDATURE DE PARIS AUX JO DE 1992

# Rentabilité olympique

Après l'amonce, le mercredi 28 novembre, par M. Chirac, maire de Paris, de la candidature de la capitale française à l'organisation des Jeux olympiques de 1992, M. Nelson Palliou, président du Comité national olympique et sportif français, s'est déclaré très satisfait.

M. Juan-Antonio Samuranch, que notre envoyé spécial Alain do a rencontré à Lausanne quatre jours avant la session extraordinaire du CIO qu'il va présider, estime que «la candidature de Paris a

De notre envoyé spécial

Lausanne. — M. Juan Antonio Samaranch n'e pas été épergné par les soucis depuis qu'en 1980 il a pris la succession de lord Killanin à la présidence du Comité international olympique (CIO).

L'ancien ambassa à Moscou s'attend à en affronter d'autres. Le mouvement olympique est ballotté comme une coquille de

quent les dépressions internatio-

Pourtant, ce petit Catalan, à la Soixantaine dynamique ne craint pas l'avent. « Le fait que six villes dont Paris, se scient déclarées prêtes à organiser les Jeux d'été en 1992 et autant pour les Jeux d'hiver, dont Albertville, est la preuve de la bonne santé de notre mouvement et de l'idéal qu'il représente», nous a-t-il déclaré dans le petit bureau encom bré de souvenirs et de trophées eccumulés qu'il occupe au rez-de-chaussée du château de Vidy, nom pompeux d'une grosse bâtisse bourgeoise au bord du Léman.

∉ il y a dix ans, les candidats manqualent. Les Jeux paraissaient devenus trop lourds financièrement, et les problèmes de sécurité étaient angoissants. Le CIO ne pouvait plus véritablement faire de choix.

Ensuite, les mauvements de boyttage ont porté atteinte à leur crédit. Certains ont pensé qu'ils ne s'en relèversient pas. Le danger était grand, en affet »

ALAIN GIRAUDO, (Lire la suite page 36.)

# Le Monde des livres

Pages 19 à 32

- Alain Borer à la poursuite de Rimbaud. Lire les articles de RAPHAËL SORIN et PIERRE KYRIA.
- Pierre Nora et la mémoire de la France. Lire les propos recueillis par FRÉDÉRIC GAUSSEN.
- Le feuilleton de BERTRAND POIROT-DELPECH : « Kafka, champion de jeûne ».

africains est constitué par le grou-pement d'ethnies et de tribus. Le

Tchad existe bel et bien et a

constitue un Etat jusqu'en 1979,

année de l'intervention ouverte de

la Libye dans les affaires inté-rieures du pays. Les Tchadiens ont manifesté à maintes reprises leur désir de vivre ensemble, et aucune

tribu ne veut se proclamer Répu-

blique ou Etat. - D'autre part, a ajouté M. Nourri, - s'il doit y avoir des discussions avec la Li-

bye, c'est au gouvernement du

Tchad de négocier, non à la

France. C'est une remise en cause

de la souveraineté du Tchad et

une confirmation de ce que disalt

le premier ministre grec après la

rencontre d'Elounda, à savoir que

la France avait reconnu à la Libve

un droit de regard sur les affaires

la part d'un responsable d'un parti

ami et qui se proclame en faveur de l'indépendance des peuples est

très regrettable ., a conclu

A N'Diamena, certains responsa

bles analysent, d'autre part,

comme un moyen de détourner

l'attention de la guerre au Nord les

très récentes inquiétudes françaises

au sujet de la situation au sud du

pays. Tour à tour, MM. Nucci, mi-

nistre délégué à la coopération et

au développement, et Hernu ont fait part au président Hissène Ha-

bré de leurs préoccupations à

l'égard des manquements aux

droits de l'homme dans le Sud. La

proposition du Parti socialiste d'en-

vover une commission d'enquête

parlementaire a été jugée inoppor-

tune, et le gouvernement schadien

a fait savoir qu'il n'était pas dis-

posé à la recevoir. En revanche, le ministre tchadien de l'information,

M. Soumaila Mahamat, a réitéré

une invitation à l'organisation Am-

nesty International, qui avait pu-blié un rapport très défavorable à

son gouvernement (le Monde du

En tout état de cause, les trou-

bles du Sud, qui auraient plutôt

tendance à diminuer, selon plu-

sieurs témoignages, ne sont pas la

préoccupation première des auto-

rités de N'Djamena, qui rappellent

volontiers que sans l'argent et les

armes librens. « la révolte de sol-

dats perdus ou dévoyés n'aurait

Aujourd'hui, les responsables tchadiens ont plus que jamais

conscience qu'il leur faudra comp-

ter d'abord sur eux-mêmes pour

sortir à leur avantage d'une situa-

tion qui ressemble étrangement à

celle de juin 1983, quand l'armée

libyenne menaçait N'Djamena. • Si

peu désabusé, un proche du prési-

dent Hissène Habré. - Nous avons

déjà connu les maquis et nous

sommes revenus. - Ouinze iours

après le départ de 3000 soldats

français du Tchad, l'avenir a le

FRANÇOISE CHIPAUX.

goût amer du déjà vu

9 novembre).

### Les troupes libyennes n'ont amorcé aucun mouvement de retrait

De notre envoyée spéciale

cela a été proposé, deux compa- de vouloir entraîner la France dans

un conflit.

Alors que la situation semble au-

jourd'hui « gelée », selon l'expres-sion d'un proche du président tcha-

dien, les parties parallèles qui se

jouent entre Paris et Tripoli d'une

part. Paris et N'Djamena d'autre

part, vont être particulièrement serrées. Le président Hissène Ha-bré entend bien ne pas apparaître

comme trop intransigeant pour ne

pas encourir le reproche souvent exprimé à son égard, dans certains

milieux parisiens, d'être un • empê-

cheur de négocier en rond ». En

même temps, il veut s'opposer au

retour de la situation qui prévalait lors du déploiement de Manta. Le

set, laisser à terme se perpétuer la division du pays. Installés dans le

BET, (Borkou, Ennedi, Tibesti),

leurs alliés sous la main, les Li-

byens auraient alors tout loisir

d'organiser la déstabilisation du ré-

gime pour aboutir à leurs fins : ins-

taller à N'Djamena un partenaire

Pour le président Mitterrand, il

s'agit aujourd'hui de sauvegarder

la crédibilité française en Afrique.

Pour cela, le chef de l'Etat fera

sans doute valoir aux alliés afri-

cains de Paris que la France a contenu et contiendra les menaces

Tchad le stationnement de ses

ibyennes, offrant à cet effet au

Pour le reste, peut-être compte-

t-on à Paris sur le temps pour faire

oublier les déconvenues d'un ac-

cord trop hátivement conclu. A

moins que l'on se contente, comme a semblé le suggérer le premier mi-

nistre, mercredi sur TF 1, d'un re-

trait partiel et par étapes. Rappe-lant brièvement l'historique de la

présence libyenne au Tchad denuis

mai 1981, M. Fabius a, en effet,

déclaré : « Nous remontons de

plus en plus vers le nord. » Est-ce à dire que la France se satisferait

d'une discrète occupation libyenne

des casis du nord du Tchad? La

question mérite d'autant plus d'être

posée que c'est une notion nouvelle qu'a introduite là le premier minis-

tre et que l'on continue de tout

ignorer des tractations en cours en-

tre Paris et Tripoli. M. Fabius a

ésident tchadien ne peut, en ef-

N'Djamena. – L'armée libyenne n'a toujours effectué aucun mouvement de retrait du nord du Tchad et la circulation de camions citernes observée dans le sens Libye-Tchad est interprétée dans la capitale tchadienne comme une opération normale de ravitaillement d'une armée en campagne.

Le potentiel libyen maintenu deux mille hommes environ, avec des chars, treize avions et une douzaine d'hélicoptères - est donc, treize jours après la rencontre au sommet en Crète entre M. Mitterrand et le colonel Kadhafi, touiours celui qui se trouvait sur place après l'annonce officielle du retrait. Rien n'indique, pour l'instant, que la Libye s'apprête à changer d'attitude. Les discussions, dont les Tchadiens ne sont pas informés, se poursuivent, laisse-t-on entendre, entre Paris et Tripoli, par l'intermédiaire de la Grèce. Pour sa part. le président Hissène Habré a envoyé, le week-end dernier, le secré taire général de la présidence, M. Karim Togoï, à Paris pour porter la réponse aux propositions qui lui avaient été faites le 19 novembre par le ministre de la défense, M. Charles Hernu.

Les divergences d'analyse entre Paris et N'Djamena risquent, à cet égard, de faire renaître une certaine tension dans les rapports franco-tchadiens. En effet, après une semaine d'attente et de réflexion, la réponse de N'Diamena, selon une source autorisée, se limiterait à demander à la France de faire appliquer l'accord qu'elle a signé à Tripoli. Nous n'avons pas été consultés et sommes encore moins partie prenante à cet accord de désengagement, dit-on en substance à N'Djamena, mais si la France peut faire partir la Libye, c'est très bien. C'est tout ce que nous souhaitons. Mais comme on estime ici que le colonel Kadhafi ne bougera pas, en dépit de ses promesses, et que Paris n'engagera jamais le fer avec Tripoli, N'Djamena s'offrirait à - aider » Paris à résoudre le problème. Pour cela, laisse-t-on entendre, il faudrait obtenir au minimum du colonel Kadhafi qu'il n'engage pas son aviation en cas de reprise des combats.

Or, visiblement, cette attitude n'arrange pas le gouvernement français, qui aurait préféré, pour affermir sa crédibilité, renvove dès la semaine dernière, comme

Le Front Polisario et Rabat ont

annoncé mercredi 28 novembre que

de violents combats ont opoosé les

troupes du Front Polisario aux

forces armées royales. Ces affronte-

ments coincident avec le débat sur

le conflit saharien devant le comité

de décolonisation de l'ONU et la re-

connaissance de la République

arabe sahraouie démocratique par

Un communiqué militaire oublié à

Alger affirme que « l'Armée de libé-

ration sahraouie a lancé mardi une

nouvelle phase de son offensive

Grand Machreb entamée le 13 oc-

tobre ». Le texte précise que les combettants ont réussi à franchir,

« en plusieurs points », les lignes de défense marocaines installées de-

puis le mois de juin autour de

Haouza , qui était la « capitale pro-

visoire » de la RADS, à environ

200 kilomètres de Tindouf, et ont

attaqué les ∢bases d'appui∋ si-

tuées derrière la « mur » de dé-

fense. En même temps, les Sah-

raouis mensient une opération

contre la ville de Dakhla, beaucouo

plus au sud, sur la côte atlantique.

Le communiqué affirme que dans

les deux cas les Marocains ont subi

de lourdes pertes évaluées à

72 tués et 140 blessés, tandis

qu'une importante quantité de ma-

Selon Rabat, l'attaque, dans la

région de Tifariti, près de la fron-tière mauritanienne, a été menée

par environ trois bataillons de

cina cents hommes équipés de

chars, de lance-roquettes à tubes

métalliques et de mortiers de 160 mm. Elle « a été brisée par la

riposte énergique du groupement

d'intervention de Smara et du sous

secteur de Haouza ». Les pertes du

Polisario, selon le bilan provisoire

huit chars soviétiques T-55 ont été

détruits. Les Marocains ont eu 14 morts et 38 blessés. Cette atta-

que est la deuxième en importance depuis celle du 13 octobre dans le

de Rabat, s'élevent à 114 morts

tériel était détruite.

la Yougoslavie.

LE CONFLIT SAHARIEN

Le Polisario et Rabat font état

de violents combats

gnies à N'Djamena. On murmure même que d'aucuns à Paris auraient trouvé choquant le refus du président Hissène Habré du retour d'une « mini-Manta ». L'opération avait le mérite, côté français. de

sauver les apparences et de respecter la formule chère à M. Chevsson : « S'ils restent nous restons. s'ils reviennent nous revenons. » Mais la position de N'Djamena n'a pas changé. Dans la mesure où les Libyens sont restés alors que les Français sont partis, estime-t-on, ces derniers ne peuvent revenir seulement pour perpétuer le statu quo ante. La deuxième proposition tchadienne sera sans doute examinée avec beaucoup de circonspection à Paris, où l'on suspecte toujours le président Hissène Habré

#### « No comment »

La meilleure défense est l'attaque : le colonel Kadhafi, pris en flagrant délit d'avoir, contrairement à l'accord signé avec Paris, laissé ses troupes au Tchad, a contre-attaqué, mardi 27 novembre, dans une interview à la chaîne de TV américaine ABC. ∢ J'ai tenu parole. (...) Toutes les forces libvennes ont été retirées du Tchad, et complètement », at-il dit, avant d'ajouter : « Après le retrait complet de part et d'autre, nous avons appris que des centaines de soldats français revenaient à N'Djamena, en même temps que quelques avions Jaguar sillonnaient le ciel du Tchad. >

∢ Comment la France peut-elle s'autoriser à rentrer au Tchad à partir d'autres pays, après ce retrait et cet accord ? », a-t-il demandé. « Je respecte le président Mitterrand, a-t-il enchaîné. C'est quelqu'un de bien et je peux m'entendre et coopérer

Le contraire est-il possible ? De telles affirmations permettraient d'en douter. Le ministre français de la défense, quant à lui, s'est contenté de réagir à ces affirmations par un 4 no comment » éloquent.

Selon les experts militaires occi-

dentaux à Alger, les combattants sahraouis disposent désormais des

moyens d'enfoncer de façon signifi-

cative les défenses marocaines

grâce à l'armement fourni par les

Algériens. Il comprendrait notam-

ment des engins à canons multiples

du type « orgues de Staline »,

montés sur des véhicules légers. Ce montage, réalisé par l'armée algé-rienne, avait pu être observé au dé-

filé militaire du 1º novembre. L'Al-gérie semble, pour sa part, se

préparer, sinon à une confrontation

directe avec le Maroc, qu'elle veut

éviter par tous les moyens, du

moins à une aggravation de la ten-

de l'ONU a adopté, mercredi, un

projet de résolution présenté par

l'Algérie et trente autres pays de-

mandant notamment au Maroc et

au Front Polisario de négocier direc-

cessez-le-feu visant à créer les

conditions nécessaires pour un rété-

rendum pacifique et juste en vue de

l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, un référendum

sans aucune contrainte administra-

tive ou militaire sous les auspices

Le texte réaffirme aussi que la

question du Sahara occidental est

un problème de décolonisation qui

doit être mené à son terme par

l'exercice du droit inaliénable à l'au-

todétermination et à l'indépen-

dance ». Il a été approuvé par

90 voix contre 1 (Guinée-

Equatoriale) et 45 abstantions dont celles des pays de la CEE (sauf la Grèce), des États-Unis et d'Israël.

Le Maroc et la Libye n'ont pas pris

part au vote, de même que quel-ques pays arabes et africains. Ce texte devrait être adopté aussi par

Le Maroc a retiré son projet de

résolution en raison de nombreux amendements proposés. Ce texte critiquait vivement l'OUA pour avoir

l'Assemblée générale.

de l'OUA et de l'ONU ».

La commission de décolonisation

sion entre les deux pays.

#### cependant ajouté : « Je suis vigilant. Nous voulons le respect de l'accord. -

A l'égard des négociations entre Paris et Tripoli, la récente déclara-

#### Une insulte à l'Afrique

#### votre ami ne veut pas aller jusqu'au bout avec vous, il vaut mieux aller tout seul », nous di-sait, sans amertume mais quelque

Algérie

Le président Chadli

réorganise la défense nationale

tion de M. Jospin à Annecy, affirmant, d'une part, que le Tchad n'avait jamais pu constituer une communauté nationale » et d'autre part, que, la Libye étant à la porte du Tchad, il fallait bien négocier avec elle, a provoqué une très vive réaction du responsable des relations extérieures de l'UNIR, parti au pouvoir. M. Mahamat Nourri nous a ainsi déclaré : « Dire que le Tchad n'a jamais existé est une insulte à toute l'Afrique. L'ensemble des Etats

> et la dote d'un état-major De notre correspondant

Alger. - Un mois après la nomination de plusieurs généraux, le président Chadli a signé différents décrets réorganisant le défense nationale, a-t-on annoncé officielle-

ment mercredi 28 novembre.

Un état-major de l'armée nationale populaire est créé. Son chef est le général-major Mostefa Ben Loucif, ancien secrétaire général du ministère de la défense, remplacé à ce poste par le général Rachid Be-nyelles. Ce dernier appartient à la marine, le grade de général existant dans cette arme en Algérie. Son importance se confirme après son entrée au bureau politique du FNL comme membre suppléant, au début de l'année, en même temps que le général Ben Loucif. Le président Chadli demeure ministre de la défense avec un vice-ministre qui reste le général-major Belbouchet, membre titulaire du bureau politique de-

puis longtemps. D'autre part, le nombre de ré-gions militaires est ramené de sept à six, et trois d'entre elles changent de commandant. Les anciens responsaadmis le RASD en son sein et de-mandait que la question du Sahara occidental soit désormais du seul ressort de l'ONU. — (AFP, Reuter.) bles de la 2° et de la 5° région, les gé-néraux Kamel Abdeirahim et Khaled Nezzar sont promus sous-chefs

Enfin, le lieutenant-colonel Ab-delmadjid Chérif est nommé commandant des forces navales.

Selon le communiqué officiel, cette nouvelle organisation - répond au degré d'évolution que l'armée nationale populaire a atteint et aux impératifs découlant des missions actuelles et à venir de défense natio-

Derrière tout cela, il y a apparemment l'idée de « professionnaliser » l'armée, de lui faire gagner en technicité et en efficacité en debors de ses objectifs de maintien de l'ordre et de ses tâches d'auxiliaire des grands travaux de développement.

Cette réorganisation s'accompagne d'une modernisation des armées et du matériel. L'armée de terre demeure largement instruite par l'URSS et équipée par elle. Mais l'Algérie s'est adressée à la Grande-Bretagne pour se doter d'une marine naguère quasi inexistante. La France pourrait jouer un rôle dans le renforcement du potentiel aérien, notamment en matière d'hélicop-tères. Plutôt que d'acheter de grandes quantités de matériel, l'Al-gérie pourrait songer à se doter d'un embryon d'industries d'armement avec des concurrents étrangers.

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE.

**EUROPE** 

#### Pologne

#### Le général Jaruzelski dresse un bilan flatteur de la situation

Le procès des assassins du Père Popieluszko devrait s'ouvrir prochainement

d'accusation contre les quatre offi-ciers de la sécurité impliques dans avec l'Eglise catholique. « Nous l'assassinat du Père Popieluszko trouvous des points de convergence serait transmis au tribunal au sur des problèmes essentiels avec le mois de décembre . L'enquête, at-il déclaré, a permis de « désigner la cellule empoisonnée - au sein de découvrir - les instigateurs du mais nous ne pouvons pas les inventer », a-t-il ajouté. Le dirigeant polonais a aussi annoncé que le procès des policiers accusés serait public.

Le général Jaruzelski s'exprimait au cours d'une conférence de presse - la première qu'il ait donnée devant des journalistes occidentaux depuis son accession au pouvoir en 1981. La conférence, qui a duré plus de deux heures, était destinée aux participants à un séminaire sur le - rôle des journalistes - pour la préservation de la paix dans le monde, et les correspondants occidentaux à Varsovie ont été invités à « ne pas poser de questions ».

Paraissant très sûr de lui, le général Jaruzelski a dressé un bilan très flatteur de la situation en Pologne. Il a répété qu'il refusait tonte discussion • avec les personnes et les groupes qui s'opposent au régime et ne se subordonnent pas aux valeurs supremes de l'Etat socialiste», ce qui apparaît comme une nouvelle fin confirmé que les autorités envisanon-recevoir aux demandes de

Le général Jaruzelski a annoncé par les dirigeants de Solidarité. mercredi 28 novembre que l'acte En revanche, il a présenté comme primat, Mgr Glemp =, a-t-il déclaré. tout en dénonçant les membres du clergé, qui « ne respectent pas les l'appareil de la sécurité, mais pas de principes constitutionnels et les exigences de l'Etat » : « Nous avons à crime ». Ces instigateurs, « nous ce sujet des entretiens avec les resvoulons les découvrir s'ils existent, ponsables de l'Eglise pour que ce genre de phénomènes soient éliminés », a-t-il précisé. Le Père Popieluszko, rappelle-t-on, figurait en bonne place parmi les cas sur lesquels les autorités avaient attiré à plusieurs reprises l'attention de

#### Les « grimaces » de la France

Le général Jaruzelski s'en est aussi pris au président Reagan, et à propos du report de la visite prévue à Varsovie de M. Genscher, ministre ouest-allemand des affaires étran-gères, il a souligné son désir de reprendre le dialogue avec la RFA , tout en condamnant les déclarations revanchardes souvent reprises à leur compte par les politiciens de Bonn ».

Le général Jaruzelski a aussi déplore l'attitude du gouvernement français, qui, selon lui, « affiche une mauvaise volonté » à l'égard de Varsovie et « continue à faire des grimaces ». Comme l'avait déjà fait de non-recevoir aux demandes de geaient de réduire l'enseignement dialogue régulièrement formulées du français en Pologne. — (AFP.)

#### Roumanie

Après l'émission d'Antenne 2 sur les services secrets roumains

#### Convocation de l'ambassadeur de France à Bucarest

jeudi 22 novembre sur Antenne 2, cinq diplomates roumains, accusés, vités des services secrets roumains en France, l'ambassadeur de France à Bucarest a été convoqué au ministère roumain des affaires étrangères, apprend-on de bonne source.

Comme il était prévisible, les autorités de Bucarest ont apparemment très mal pris la diffusion de cette émission, où l'ambassadeur de Roumanie à Paris et son conseiller de presse étaient nommément mis en

Cinq employés de l'ambassade ouest-allemande à Bucarest, dont deux diplomates - et en particulier le consul, M. von Stackelberg - ont été expulsés mardi 27 novembre par les autorités roumaines. Il s'agit d'une mesure de rétorsion après

Dès le lendemain de la projection, l'expulsion, le 9 octobre dernier, de fuge, d'avoir préparé des attentats en Allemagne fédérale.

#### **URSS**

 TROIS ANS DE CAMP POUR YAKOV LEVIN. – Le profes-seur d'hébreu d'Odessa Yakov Levin a été condamné à trois ans de camp de travail pour « agitation antisoviétique », a-t-on appris le 20 novembre. M. Levin avait été arrêté début octobre dans le cadre d'une série d'opérations contre l'enseignement de l'hébreu (le Monde du 17 novembre). Six autres enseignants d'hébreu sont actuellement détenus en URSS, deux à Odessa et quatre à Moscou. - (Reuter.)

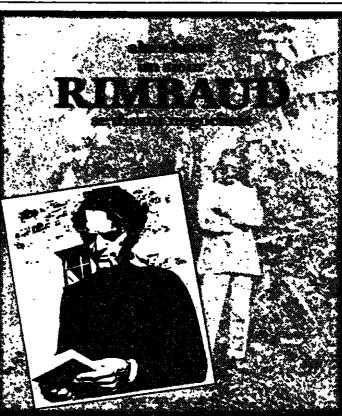

Alain Borer et Philippe Soupault. 300 illustr. 140 F.

Lachenal & Ritter

Apostrophes le 30 novembre

مكذا بن الاعل

and the same of th

LOUIS CONTRACTOR OF and the second second and the second second

ا الله المنتب أو ميطان بياضيد و الدا المنتهاج المراد و فيكار المناز (مراد A GLERKY ROMAN SERVE SERVE

المراج والمستهدر المراج

F Commence de la commence del la commence de la com trace (atmates com

> in a reference of the and the second second second The state of the s

an de la Colongrapi <mark>T</mark>anta de Sentre de la Colongrapi de <mark>Tanta de la Colongrapio de la Colongrapio de la Colongrapio de la Colongrapio de la</mark>

والموائل سالتونون الراجات

日本 A が持ちが (A) (Bus of <del>Ma</del>rter (A) and the second spreadings I have the company



#### **EUROPE**

#### Bułgarie

#### COMME A MOSCOU

#### La session du Parlement n'a pas été précédée d'un plénum du comité central

De notre envoyé spécial

Sofia. - En même temps que FURSS, la Bulgarie vient de déro-ger à une règle jusque-là bien éta-blie dans les régimes socialistes : l'Assemblée nationale a adopté lundi et mardi 27 novembre le plan et le budget 1985 sans que cette session ait été précédée d'une réusesson an été precede d'une reining plénière du comité central du parti. Un plénum a certes eu lieu à une date relativement récente (le 8 novembre), mais il a été consacré à des sujets plus généraux (le développement économique au cours des années à venir, les préparatifs du prochain congrès du parti). Au cours d'une conférence de presse réservée aux journalistes des pays frères, un porte-parole a d'ailleurs souligné que l'absence de plénum à la veille de la réunion du Parlement était bien une innovation volontaire

On se retrouve donc apparemment dans une situation à peu près identique à celle qui a suscité tant d'interrogations à Moscou. Là-bas aussi, un plénum s'est tenu « récem-ment » (il était essentiellement consacré à l'agriculture), à la fin octobre, mais le vrai plénum tradi-tionnel d'avant la session du budget a été supprimé au profit d'une réunion élargie du bureau politique.

Les dirigeants bulgares, fidèles à leur ligne de conduite bien connue, se sont-ils empressés de suivre l'exemple du Kremlin? A Sofia, les officiels parlent d'une simple comcidence, justifiée par les circons-tances : il est inutile de multiplier les plénums à intervalles rappro-

nné naissance à une série de ru-

meurs et d'hypothèses sur d'éven-tuelles divisions au sein du comité central, qu'on aurait évité de réunir, faute d'avoir pu se mettre d'accord sur un certain nombre de décisions

(nominations ou évictions), qui sont du ressort de cet organisme. De telles explications étant manifestement exclues dans le cas de la Bulgarie – où M. Todor Jivkov, bon pied bon cell, règne sans pro-blème sur son petit monde, — faut-il en conclure que ces hypothèses perdent beaucoup de leur crédibi-lité? En tout cas, à Sofia, le pre-mier vice-premier ministre bulgare, M. Tchoudomir Alexandrov, membre du bureau politique, évoquant lui-même devant nous ces « spécu-lations occidentales », est immédiatement parti d'un immense éclat de

Une autre interprétation est certes envisageable à la rigueur, mais à condition de supposer aux dirigeants bulgares un dévouement vraiment exemplaire. Devrait-on croire qu'ils ont imité l'exemple so-viétique à seule fin de le banaliser

C'est en tout cas sans sembler se 4.6 % obtemus cette année, soit sen-

JAN KRAUZE.

### **AMÉRIQUES**

#### Chili

#### Washington recommande un « consensus politique » pour le retour à la démocratie

Le gouvernement américain a ex-primé, mercredi 28 novembre, son inquiétude croissante . face au cycle de terrorisme, de répression et de protestation qui se développe actuellement au Chili ».

Ce cycle « menace le processus de transition vers la démocratie ». a déclaré le porte-parole du départe-ment d'Etat, M. John Hugues, en commentant les récents événements an Chili, où oat eu lien de nouvelles manifestations contre le régime militaire. Il a lancé un appel en faveur de nouvelles « initiatives » destinées

Uruguay

LE PARTI COLORADO AMÉ-

LE NOUVEAU PARLEMENT

Montevideo (AFP). - Le parti Colorado (libéral), vainqueur des élections générales du 25 novembre,

aura 13 sénateurs (sur un total de 31) et 41 députés (sur 99) lors-

que le Parlement élu sera installé le

Le parti Colorado améliore ainsi

sa position à la Chambre basse grâce

à un gain de 6 sièges, tout en main-tenant ses effectifs sénatoriaux au

même niveau qu'en 1971, année des dernières élections avant la dicta-

L'antre grande formation politi-

que uruguayenne, le parti Blanco

(nationaliste de centre-gauche), dis-

posera de son côté, dans le futur Par-lement, de 12 sénateurs (1 de moins

qu'il y a treize ans) et de 35 députés

(5 de moins). Le Frente Amplio (coalition de divers partis de gau-che) a obtenu 6 sièges de sénateurs

(I de plus qu'en 1971) et 21 sièges

de députés (3 de plus). Enfin, le pe-tit parti Union Civica n'a obtenu que deux sièges à la Chambre basse.

15 février 1985.

LIORE SES POSITIONS DANS

à sortir de l'• impasse • à laquelle ont mené les dernières tentatives de négociation et de dialogue dans ce

Selon M. Hughes, un - consensus politique » doit être recherché et des discussions doivent être ouvertes entre les forces à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement qui cher-chent un retour à la démocratie au Chili par le biais du dialogue et de la négociation. Il a ajouté que le gou-vernement chilien avait été claire-ment informé du point de vue américain sur ces questions.

A Santiago-du-Chili, le secrétaire général du gouvernement, M. Fran-cisco Javier Cuadra a déclaré que la situation au Chili était « normale ». Le leader de l'alliance démocratique (coalition de partis d'opposition mo-dérés), M. Ricardo Lagos, a admis de son côté, mercredi, que le dérou-lement de la « protesta » de ces dernières quarante-huit heures pouvait être considéré comme « une victoire de Pinochet ».

Les forces de l'ordre - police, soldats et carabiniers en armes et en tonue de combat - omniprésentes depuis mardi à Santiago et dans la plupart des grandes villes, out rendu illusoire toute tentative de rassemblement populaire pour réclamer publiquement - comme ce fut le cas lors des onze précédentes manifestations de ce genre - le retour à la démocratie et des remèdes à la crise

La censure, l'« occupation » des villes par l'armée, l'état de siège en vigueur depuis le 6 novembre, et la vague d'arrestations qui l'a accompagné ont · désorienté · et · intimidé - la population, a reconnu M. Lagos, qui a ajouté : • Nous de-vrons nous habituer à manifester sous l'état de siège » et inventer de • nouvelles formes de protesta-tion ». – (AFP.)

#### Pérou

#### Les syndicats procommunistes lancent un ordre de grève générale

Lima (AFP). – Le gouverne-ment péruvien a décrété, mercredi 28 novembre, l'état d'urgence pour trente jours sur l'ensemble du pays, à la veille d'une grève générale décidée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP, communiste).

L'état d'urgence confie le commandement politico-militaire de tous les départements péruviens aux forces armées, et suspend certaines garanties individuelles telles le droit de réunion, l'inviolabilité du domicile, la liberté de déplacement et la limite à soixante-douze heures de la détention avant comparution devant

Cette grève, destinée à - combattre pour la défense de l'alimentation populaire, les libertés syndicales et la démocratie », selon la CGTP, a reçu le soutien du principéruviennes ont refusé de s'y join-dre.

Le président Fernando Belaunde a qualifié ce mouvement de « suicidaire -. Dans le décret imposant l'état d'urgence il a dénoncé le danger qu'elle représentait pour l'économie du pays et a souligné que le gouvernement se devait de préserver la sécurité des personnes, l'ordre public, la paix sociale et le développement socio-économique du pays.

#### Nicaragua

 Mise en garde de M. Reagan contre des livraisons d'armes sovie-tiques au Nicaragua. – M. Reagan a affirmé mercredi 28 novembre se-lon le Washington Times que six bateaux soviétiques chargés d'armes faisaient route vers le Nicaragua et qu'il avait fait savoir à l'Union soviépal parti d'opposition, l'Aliance populaire révolutionnaire américaine (APRA, centre gauche). Les trois autres centrales syndicales | MIG 21. – (AFP.)

#### États-Unis

### M. Robert Dole est élu leader du groupe républicain du Sénat

De notre correspondant

Washington. - Mise à part l'extrême-droite, le monde poolitique américain a poussé, mercredi 28 novembre, un soupir de soulagement après l'élection de M. Robert Dole comme leader de la majorité républicaine du Sénat.

L'un des enieux, indirect -mais capital, de ce scrutin était en effet de savoir si la présidence de la puissante commission des affaires étrangères allait ou non tmber entre les mains du sénateur Helms, « héros » de la nouvelle droite et incarnation de tous les cauchemars du département d'Etat. Vacante depuis l'échec électoral, le 6 novembre dernier, du sénateur Percy, qui en était titu-tlaire, cette présidence revenait de droit à M. Helms, en vertu de règles d'ancienneté qui placent juste der-rière lui un modéré, M. Lugar, puis un libéral, M. Mathias.

Or, M. Lugar était candidat au poste de leader de la majorité républicaine et, s'il avait été élu, M. Helms aurait immanquable ment, pour barrer la route à M. Mathias, rompu la promesse faite à ses électeurs de la Caroline du nord emier producteur de tabac des États-Unis - de rester à tête de la commission de l'agriculture.

Il y restera finalement - c'est du moins ce qu'il aurait dit mercredi aux sénateurs républicains ~ car il disposerait maintenant de peu d'arguments politiques pour justifier un reniement de ses engagements élec-toraux. M. Dole, qui présidait, lui, la commission des finances, sera remplace à ce poste par le sénateur Bob Packwood qui s'est souvent fait remarquer par ses critiques contre M. Reagan.

Candidat républicain à la viceprésidence en 1976, M. Dole avait aussi été l'un des adversaires de M. Reagan dans les primaires de 1980. Modéré, il ne fait pas mystère de ses ambitions présidentielles pour 1988. C'est aussi le cas de deux autres personnalités qu'il trouvera sur son chemin : sa propre femme, M= Elisabeth Dele, qui est secrétaire aux transports, et M. Howard Baker, celui auquel il succède au-jourd'hui et qui ne s'était pas représenté aux dernières élection riales afin de mieux préparer sa future campagne.

#### **BERNARD GUETTA.**

 M. Ruckelshaus quitte la direction de l'Agence de protection de l'environnement. - Cette démission surprise a été acceptée, le mercredi 28 novembre, par M. Reagan. M. William D. Ruckelshaus a exprimé le souhait de revenir - à la vie privée » avec le sentiment d'avoir accompli sa mission ». – (UPL)

#### Bolivie

 La grève paralyse les centres miniers. - L'activité était totalement paralysée mercredi 28 novembre en Bolivie dans le secteur industriel et minier, et partiellement dans les transports, après la reprise de la grève générale illimitée décidée par la centrale ouvrière bolivienne (COB), la principale force syndicale du pays. - (AFP.)

# Bertrand Visage. Lone les soleile **Bertrand**

Les prix littéraires sont une bonne chose s'ils orientent de nombreux lecteurs vers un roman de cette qualité. Roger-Pol Droit / Le Monde

Une beauté qui caracole dès la première page et qui va son train jusqu'à la dernière page...

Claude-Michel Cluny / Le Quotidien Au cœur d'une Sicile plus vraie que nature. Un beau livre subtil et troublant... Michel Nuridsany / Le Figaro On peut lire ce court 10man d'une traite... Une histoire qui

doit toute sa saveur, sa force, son intensité au talent d'un Michèle Gazier / Télérama écrivain.

Le miracle. La lueur. La poésie.

Jacques-Pierre Amette / Le Point L'enchantement total, le bonheur. Françoise Ducout / Elle

A Sofia, on s'est contenté d'une réunion normale du bureau politique, nous a indiqué l'un de ses

L'affaire serait de maigre impor-tance si, à Moscou, l'absence de plénum n'avait immédiatement

The party of Comments of Section

et donc de couper court à toute « mauvaise interprétation » ? poser aucune de ces questions que les députés bulgares, au cours d'une très paisible séance, ont adopté un projet de plan prévoyant pour 1985 une croissance de 4,1 % (contre

siblement plus que les prévisions) et une augmentation des revenus réels de 3 %. Sans surprise également, les députés oat appris que les efforts en vue d'une amélioration de la «qualité» des produits bulgares devraient être poursuivis. Tout le pays est tapissé de slogans sur la qualité, mais la campagne entreprise, a indiqué le rapporteur du plan, n'a pas encore donné de résul-tats « décisifs »,

#### Espagne

#### M. Garrigues dirige une nouvelle formation centriste

De notre correspondant

Madrid. - Une nouvelle formation convoite désormais l'espace politique du centre laissé libre par la défunte Union du centre démocratique qui, à son apogée, avait récolté cinq millions de voix : le Parti réformiste démocratique (PRD), qui a tenu son congrès constitutif du 23 au 25 novembre à Madrid. M. Antonio Garrigues, un homme d'affaires qui se définit comme « libéral progressiste ., en a été élu président. Mais le principal promoteur de cette opération est M. Miquel Roca, le numéro deux de la formation nationaliste catalane Convergencia i Unio. Cette dernière devrait former prochainement avec le PRD une «fédération» dont M. Roca sera nommé président.

Le nouveau parti entend se mon-trer novateur dans le domaine des problèmes de société», tout en demeurant relativement conservateur en matière économique. Malgré la présence à son congrès constitutif de nombreuses personnalités étran-gères, dont M. Simone Veil, et l'appui que semble disposée à lui accorder l'Internationale libérale, la tâche qui attend le PRD est rude. Ses dirigeants considèrent que l'opposition actuelle au gouvernement socialiste, incarnée par l'Alliance populaire de M. Manuel Fraga et par quelques petits partis satellites, apparaît trop marquée à droite pour aspirer à conquérir cet électorat centriste qui, à chaque consultation, constitue le véritable fléau de la balance. Dans ces conditions, selon le PRD, le schéma de hipartisme imparfait qui s'était dégagé des dernières législatives en 1982, s'il se perpétuait, conduirait à maintenir les socialistes au

Le PRD aspire à se constituer en - parti charnière - qui, par sa politique d'alliances, déterminerait la for-mation de la future majorité parlementaire. Les difficultés qui l'attendent sont toutefois nombreuses. D'une part, le système électoral espagnol favorise les grandes formations et incite donc l'électeur à se prononcer en leur faveur pour · voter utile ». De l'autre, le PRD n'est pas le premier à briguer l'espace politique centriste : il devra lutter avec le CDS (Centre démocratique et social) de l'ancien président, M. Adolfo Suarez, qui s'est jusqu'ici refusé à tout rapprochement avec M. Roca. Malgré le grand charisme de M. Suarez. le CDS n'a obtenu que 2,9 % des voix lors des dernières législatives, ce qui démontre bien la grande difficulté de toute « opération con-

De plus, le PRD, dont la plupart des dirigeants, à l'exception de MM. Roca et Garrigues, provien-nent de l'UCD, aura fort à faire pour éviter les luttes internes et les rivalités qui avaient provoqué le déclin, puis la dissolution de cette dernière. En se créant à partir de petites formations régionales, le nouveau parti risque aussi de se voir soumis tôt ou tard à de sérieuses pressions centrifuges. En échange, il peut espérer bénéficier de l'appui de certains milieux patronaux, catalans notamment, sceptiques quant aux possibilités de M. Fraga de parvenir un jour à la présidence du gouverne-ment. Si le PRD ne réalise pas, d'ici à 1986 (date prévue pour les pro-chaines législatives), une « percée » aussi spectaculaire que celle attendue par ses promoteurs, il pourrait toutefois, si les socialistes perdent la majorité absolue, se retrouver d'ici à deux ans en position d'arbitre.

THIERRY MALINIAK.

Le Monde 5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. 4207-23 PARIS Telex MONDPAR 650572 F Tél.: 246-72-23 Edité par la S.A.R.L. *le Monde* Gérant :

André Laurens, directeur de la publication Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) Durée de la société : cinquante ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 500.000 F

Principaux associés de la société Société civile

- Les Rédacteurs du Monde »,
MM. André Laurens, gérans,
et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Directeur de la rédaction : Thomas Ferpuczi. PARIS IX 1983

Reproduction imerdite de sous articles sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037

# **ABONNEMENTS**

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois FRANCE 341 F 605 F 859 F 1080 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 1245 F 1819 F 2360 F ETRANGER (par messageries)
L — BELGIQUE-LUXEMBOURG
PAYS-BAS
381 F 685 F 979 F 1 240 F

IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 830 F 1 197 F 1 530 F Par voie acrissuse : tarti sur demande. Les abonnés qui paient par chèque pos-tal (trois volets) voudront bien joindre ce chèque à leur demande. Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus); pos abonnés sont invités à formuler leur

demande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la demière bande d'envoi à Veuillez avoir l'obligeauce de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER Algérie, 3 DA; Meroc, 4.20 dir.; Tunisie, 380 m.; Allemagne, 1.70 DM; Autriche, 17 sch.; Belgique, 28 fr.; Canada, 1,20 \$;

17 sch.; Beigique, 28 fr.; Canada, 1,20 5; Cöte-d'Ivoire, 300 F CFA; Danemark, 7,50 kr.; Espagne, 110 pes.; E.-U., 1 \$; G.B., 55 p.; Grèce, 65 dr.; Irlande, 85 p.; ktolie, 1 500 l.; Liben, 500 P.; Libye, 0,350 DL: Luxembourg, 28 f.; Norvège, 8,00 kr.; Pays-Bas. 1,75 fl.; Portugal, 85 esc.; Sénégal, 300 F CFA; Suède, 7,75 kr.; Suisse, 1,50 fl.; Yougoslave, 110 nd.

Lahore (AFP). – Le plus grand procès politique de l'actuel régime militaire pakistanais est sur le point de s'achever à la prison centrale de Lahore, où comparaissent depuis trois mois à huis clos, cinquantequatre personnes accusées de conspiration - et qui risquent la

sont accusées d'appartenir à l'orga-nisation terroriste Al-Zulfikar, fon-dée par les deux fils de l'ancien premier ministre exécuté Zulfikar Ali Bhutto, Quarante-deux autres personnes, dont les deux sils Bhutto en exil, sont jugées par défaut par le même tribunal.

Selon une source judiciaire gouvernementale, qui a requis l'anonymat, les dépositions des quelque cent témoins de l'accusation ont pris sin le lundi 26 novembre. Tous les accusés, sauf quatre, ont renoncé à se défendre ou à autoriser leurs avo-cats à les défendre, et trente-six d'entre eux ont entamé une grève de la faim, dont neuf depuis sept se-

Selon le comité de soutien aux prisonniers politiques composé des principaux avocats d'opposition du pays, aucun témoin de la défense ne sera appelé à la barre, précipitant ainsi l'annonce du verdict, qui sera sans appel. Seul l'administrateur en chef de la loi martiale, le général Zia Ul-Haq, peut commuer une peine de mort en détention à vie.

Les grevistes de la faim, qualifiés de « prisonniers dangereux » coupa-bles d'un acte de « mutinerie ». se sont vu, à deux exceptions près, interdire toute visite de leurs proches depuis plus d'un mois. Ils réclament la levée de la loi martiale en vigueur depuis huit ans, leur transfert de-vant un tribunal civil, la suppression des menottes et des entraves aux jambes qu'ils affirment devoir porter en permanence.

De source gouvernementale, on assure que ces entraves ne leur sont imposées que pour leurs déplace-ments en dehors des cellules, où ils seraient détenus par groupes de qua-

POLITIQUE ET TERRITORIALE

OCCUPATION ET ANNEXION DE TERRITOIRES. Israel viole les droits inter-

nationalement reconnus du peunle palesti-

men à l'autodetermination, à se doter d'un

Etat indépendant et souverain, au retour des

populations et à la représentativité de l'OLP.

An mepris du droit international, Israel

occupe des territoires acquis par la guerre, et a proclame l'annexion de Jerusalem et du

CONFISCATIONS DE TERRES. En

fevrier 1983, Israel avait saisi 2453 km² en

Cisjordanie et a Jerusalem (soit 44 % du

mars 1981, Israel avait crece 132 colonies de

Jerusalem-Est et 30 000 autres en Cisjorda-

ACCAPAREMENT DES RESSOUR-

CES EN EAU. Des 1967, Israel a interdit

aux agriculteurs palestiniens le pompage des eaux du Jourdain et le forage de nouveaux puits, désormais soumis à un permis mili-

taire, tout projet d'irrigation étant systemati-

quement refusé. Israel, par contre, a foré entre 1967 et 1978, 17 puits pour l'irrigation

tous les domaines de la vie civile, modifiant

vigueur dans le pays selon la loi internatio-DESTITUTION DES MAIRES. Depuis

1980, Israel a destitue la quasi totalité des

maires palestiniens élus en 1976 et dissour

profondement la législation jordani

#### Afghanistan

LES ETATS-UNIS DOUBLENT LEUR AIDE MILITAIRE A LA RÉSISTANCE

Les Etats-Unis consacreront, pour l'année budgétaire commencée le 1<sup>er</sup> octobre, 280 millions de dollars à leur aide clandestine à la résistance afghane, soit deux fois plus que pour l'exercice précédent, a annoncé le New York Times, dans un article publié, jeudi 29 novembre, également par l'International Herald Tribuse.

Cela portera l'ensemble de l'aide

américaine à la résistance à 625 mil-lions de dollars depuis l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, en décembre 1979. Ces fonds servent à l'achat d'armes – souvent fa-briquées en URSS – à des pays comme la Chine, l'Egypte et Israël, mais il n'a pas été possible de savoir, indique le journal qui a enquêté au-près de plusieurs officiels, quelle proportion de ces armes parvient ef-lectivement à la résistance. Il existe, d'autre part, à Washington, des dif-férences de vues notables sur l'objectif de cette aide. Pour l'adminis-tration Reagan, il faut • faire payer • à l'URSS • le prix • de son intervention; pour certains membres du Congrès, cela est loin de permet-tre aux résistants de l'emporter. L'accroissement de l'aide clandes-time et le certé de pression et le certé. tine est la conséquence des pressions du Congrès.

Le journal fait également état de divergences d'appréciation, à Wa-shington, sur l'évolution de la situation en Afghanistan. Selon le dépar-tement d'Etat et la CIA, celle-ci n'est pas favorable aux Soviétiques et aux forces gouvernementales; d'autres services de renseignements d'autres services de renseignements affirment, en revanche, que les Soviétiques font des progrès et que 15 % à 40 % des armes sont interceptées par les Pakistanais et les exilés afghans. Et parmi celles qui parviennent à l'intérieur du pays, beaucoup sont vieilles et inefficaces. Les armes, indique le New York Times, sont achetées à un prix jugé - exorbitant -. Elles sont débar-

quées dans les ports pakistanais et remises au Pakistan (à la suite d'un accord entre Islamabad et la CIA), qui les livre aux dirigeants de l'in-surrection, supposés les acheminer à l'intérieur de l'Afghanistan. Les procédures de vérification sont pra-tiquement nulles », a reconnu un membre des services de renseigne-

# DIPLOMATIE

DOMINÉ PAR LES QUESTIONS EUROPÉENNES

### Le neuvième sommet franco-britannique s'ouvre à Paris dans une atmosphère cordiale

Le neuvième sommet franco-britam s'ouvre, ce jeudi après-midi 29 novembre, à Paris, où M= Thatcher se rend accompagnée de sept de ses ministres : Sir Geoffrey Howe, secrétaire au Foreign Office; MM. Nigel Lawson (chancelier de l'Echiquier), Michael Heseltine (défeuse), Peter Walker (énergie), Nicholas Ridley (transports), lord Gowrie (culture) et M. Geoffrey Pattie (ministre délégué au commerce et à l'industrie), qui remplace M. Norman Tebitt, blessé dans l'attentat de Brighton.

Londres. - De part et d'autre de la Manche, l'entente serait plus profondément cordiale qu'on ne le pense a priori. C'est l'indication que vient de fournir un sondage réalisé à la demande du conseil francobritannique et du service français de la BBC: 72% des Français interrogés trouvent les Britanniques plutôt - sympathiques -, tandis que 61% des sujets de Sa Majesté nourrissent le même sentiment à l'égard de leurs voisins d'outre-Channel. Estime mutuelle, donc, même si elle n'est pas tout à fait réciproque. Voilà qui augure bien de la nouvelle rencontre entre Mm Thatcher et M. Mitterrand. Il est vrai que les deux gouvernements n'ont pas attendu cette révélation pour justifier le bien-fondé de l'amélioration sensible de leurs rapports, ces dernières années. Ceux-ci ont rarement été aussi bons, et les points de divergence aussi peu nombreux (le

M. Mitterrand, Mª Thatcher et leurs collaborateurs doivent d'autant plus, cette fois, consacrer leurs entretiens aux grandes questions internationales et au développement des échanges bilatéraux que ces problèmes n'ont guère été abordés lors de la récente visite à Londres du président français.

Monde du 24 octobre).

Après l'annonce de la reprise prochaine du dialogue entre Moscou et Washington, les relations Est-Ouest seront évidemment à l'ordre du jour.

Ce sommet, dominé par l'examen des estions Est-Ouest et des difficultés de la CEE – en particulier le problème posé par son élargissement à l'Espagne et au Portu-gal, – a lieu à un moment où les relations bilatérales entre Paris et Londres traversent une phase particulièrement cordiale, comme l'a sonligné M. Thatcher, mercredi soir, dans un entretien accordé à Antenne 2. Il sera suivi, durant la fin de semaine, de la réunion du conseil franco-britannique à Avignon, où le chef du gouvernement britannique

De notre correspondant

des vues très proches sur ce sujet d'actualité, puisqu'un membre important du politburo, M. Gorbatchev est attendu dans la capitale britannique en décembre, et M. Tchernenko en France peut-être l'année

A la veille du sommet de la CEE à Dublin les 3 et 4 décembre, Français et Britanniques ne peuvent manquer d'évoquer préalablement les discussions en cours sur l'élargissement de la Communauté. A propos de l'adhésion de l'Espagne, Londres vient de lever sa principale objection en parvenant à un accord provisoire concernant l'avenir de Gibraltar. Le développement de l'Europe communautaire doit d'ailleurs être le thème du discours prononcé par M™ Thatcher à Avignon vendredi soir devant le conseil franco-britannique.

Maintenant que les difficultés les ntus immédiates sur la contribution britannique au budget de la CEE ont été aplanies à Fontainebleau, M™ Thatcher, comme elle l'avait promis, tient à manifester avec insistance sa bonne volonté européenne, et à n'être pas en reste quand on

Mais l'approche de Londres est plus « pragmatique », ainsi que l'a souligné le secrétaire au Foreign

Mª Thatcher et M. Mitterrand out Office, Sir Geoffrey Howe, le 28 novembre au cours d'une conférence de presse. « On peut faire beaucoup plus de choses dans le cadre du traité existant », a-t-il ajouté, rappelant ainsi les réticences de la Grande-Bretagne à l'égard de toute modification du fonctionnement politique de la Communauté. Sur cette question, Londres marque ses distances avec Paris et Bonn. En contrepartie, les dirigeants britanniques multiplient les propositions concrètes » pour que, dit Sir Geof-

> Le chef de la diplomatie britannique prône les bienfaits de la libre concurrence, et cite comme exemple la nécessité de provoquer un abaissement des tarifs aériens. Le gouvernement de M= Thatcher voudrait s'assurer que Paris partage son avis pour convaincre les autres partenaires que l'établissement d'un « programme », la définition d'- objectifs précis », sont indispensables au renforcement de l'économie européenne.

frey, • le Marché commun mérite

Le sommet de Dublin doit aussi entériner l'accord assez secret intervenu en septembre entre les ministres des affaires étrangères sur la lutte contre le terrorisme. Il s'agit surtout d'échanger des informations, et, sur ce chapitre, on se plaît à Londres à mettre l'accent sur le fait que

Avant de s'entretenir avec Me Thatcher, et dans la perspective du conseil européen qui verra les chefs d'Etat et de gouverne Dix se réunir les lundi 3 et mardi 4 décembre à Dublin, M. Mitterrand devait recevoir, ce jeudi en fin de matinée à l'Elysée, le président en exercice de ce conseil, le premier ministre irlandais, M. Garret FitzGerald. ainsi que celui de la Commission de Bruxelles, M. Gaston Thorn, anquel succédera M. Jacques Delors en janvier prochain.

doit prononcer un discours vendredi soir.

les relations entre services français et britanniques sont « déjà extrême-

Dans le domaine de la coopération bilatérale, de nombreux projets sont à l'étude, notamment en matière de défense. Les dirigeants britanniques sont dans de très bonnes dispositions, car ils ont le souci de limiter les coûts croissants des programmes d'armement.

En ce moment se répand à Londres une rumeur selon laquelle le ministère de la défense envisagerait des révisions déchirantes dans ses prévisions budgétaires pour les dix années à venir. Une collaboration pour la construction d'un nouveau moteur d'hélicoptère et pour le futur avion de combat européen est déjà à l'étude, mais il pourrait être aussi question d'étendre une telle coopération à la mise au point de la future génération de sous-marins nucléaires et de satellites d'observation mili-

Dans le domaine de l'énergie, deux projets sont déjà bien avances : l'établissement d'un « lien » à travers la Manche, pour le transfert d'électricité, et la participation britannique à la construction de nouveaux surgénérateurs. On reparlera aussi bien sûr du tunnel sous la Manche: mais, à ce sujet, aucune décision concrète n'est encore atten-

FRANCIS CORNU.

# En Cisjordanie dans la bande de Gaza et à Jérusalem~Est

## DES TEMOINS ISRAELIENS ET PALESTINIENS AFFIRMENT QUE: | sur 35 n'ont pu reprendre leurs activités ISRAEL VIOLE LES DROITS DE L'HOMME

1.280.000 Palestiniens en sont les victimes

Comité d'orientation nationale qui regroupait ces elus et les principales personnalités nationales est declaré hors la loi.

ATTEINTES AUX DROFTS CIVILS

territoire). A Gaza, il a saisi 20 km², soit 10 % des terres cultivables. CREATION DE COLONIES. Au 31 VIOLATIONS DE LA LIBERTE D'EXPRESSION. La presse est entière-ment soumise à la censure militaire. Selon Al-Ques, par ex., le tiers de ses articles est censuré chaque jour. Depuis août 1983, peuplement (104 en Cisjordanie dont 21 à Jerusalem et 28 dans la bande de Gaza et le Al-Chira est interdit. Plusieurs journaux, imprimes à Jerusalem-Est sont interdits en Singa). Quelques 110 000 colons vivent à Cisiondanie et à Gaza. De nombreux journalistes ont été expulsés, interdits de sortir du territoire, assignés à domicile ou menacés. La fermeture temporaire des journaux n'est pas rare (Al Fairs l'a été durant 39 jours en 1982). En 1982, I 022 livres étaient interdits en Cisjordanie et à Gaza ; depuis plus de 600 nouveaux litres ont été ajoutés. Cette censure concerne entre 3 et 4 % de la production totale mais quasiment 100 % de l'héritage culturel palestinien.

à l'usage des seuls colons. Plus profonds, ces puits assèchent les puits traditionnels pales-tiniens. En Cisjordanie, 28 000 colons consomment 26 millions de m'/an (3 % de VIOLATIONS DES LIBERTES ACA-DEMIQUES. Les universités sont placées sous le contrôle quasidirect de l'occupant qui a pouvoir discrétionnaire tant sur le recrutela population, 20 % de l'eau consommée). A Gaza, moins de 2 000 colons consomment ment des personnels enseignants et adminisentre 30 et 60 millions de m<sup>3</sup>/an, les 460 000 Palestiniens en consomment 100 tratifs que sur l'inscription des étudiants. Les établissements d'enseignement font fré-quemment l'objet de punitions collectives. Depuis le 30 juillet 1984, l'universite Najah ATTEINTES A LA LEGISLATION. Depuis le 1er novembre 1981, une « adminisde Naplouse est fermée pour 4 mois, après 127 jours de fermeture en 1983. De nomtration civile » dirigée par des militaires israéliens exercent ses pouvoirs dans tous les domaines excepté l'ordre public et la debreux enseignants ont l'interdiction d'exercer leur mètier. Des barrages routiers empè-chent frèquentment les étudiants d'accèder fense. Ses actes sont consideres comme partie de la législation israélienne et non plus loi de sûreté. Depuis 1967, plus de 1 100 aux campus. Les foyers d'etudiants sont perquisitionnes et de nombreuses arresta-tions menées (180 à Bir Zeit en 82-83) tout ordonnances militaires out été edictées dans

à l'acquisition de matériel pédagogique

qu'elle greve, en outre, de lourdes taxes. VIOLATIONS DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION. Entre le 1º janvier 1979 et le 13 novembre 1983, 43 palestiniens out été tues lors de répressions de manifestations (2 morts à Bir Zeit et Ramallah, la semaine passee). Manifester contre l'occupation ou hisser le drapeau palestimien est habituellement puni de plusieurs mois de prison ferme; la peine peut aller jusqu'à 3 ans de onson

VIOLATIONS DE LA LIBERTE DE CIRCULATION. Aucun palestinien de Cisiordanie et de Gaza ne peut passer la mit ea Israël. Selon Amnesty, entre 1980 et 1984, 93 ordounances d'assignation à rési-dence ont été prises en Cisjordanie, 13 dans la bande de Gaza et 9 à Jérusalem. Ces ordonnances, valables 6 mois et renouvelables, se font sans intervention judiciaire. Des interdictions de se rendre à l'étranger sont frequemment prises à l'encontre d'universitaires ou de journalistes, ou même à titre collectif contre la population d'une région

VIOLATIONS DE LA LIBERTE DES PERSONNES. Des ARRESTATIONS massives sont menées, de jour comme de nuit, souvent sur des listes pre-établies incluant des adolescents. Le DELAI DE GARDE A VUE a ete porté à 18 jours, à la discretion de l'autorité militaire, sans aucun recours judiciaire, ni humanitaire (aucun motif d'arrestation n'est necessaire durant cette période). La DETENTION ADMI-NISTRATIVE peut être appliquee pour 6 NISTRATIVE peut eure apparagnes propins, période renouvelable par arrête administratif sans inculpation, sans jugement et détention. sans communication des motifs de dét ATTEINTES A LA SECURITE DES PERSONNES. Les autorités recourent sys-

toute volonté d'opposition (cf. supra). Le COUVRE-FEU est systématiquement utilisé. en represailles mais aussi preventivement (par ex. entre fin janvier et avril 1982, le camp de réfugiés de Dahariya a comu 50 jours de couvre feu). Les peines prononcées à l'encontre des Palestiniens sont de plus en plus lourdes, sans rapport aucun avec les peines prononcies pour des inculpations equivalentes à l'égard de Juis israéliens (par ex. depuis le 1<sup>er</sup> mai 1934, le jet de pierres peut être puni de 20 ars de prison). Le DYNAMITAGE DES MAISONS est aussi fréquemment utilisé, à titre de châtiment collectif. Entre 1967 et 1981, selon le gouvernement israélien, 1 265 maisons ont été ainsi détruites. Des COLONS et des groupes paramilitaires, qui ont pu beneficier d'une grande tolerance durant plusieurs annees font regner une atmosphère de terreur en multipliant les agressions contre les Palesti-niens. Selon Haotam Hazelt, quelque 138 attentats ou sabotages ont visc les biens palestinens et les personnes entre mars 1979 et mars 1984. Parmi les attentais les plus graves, citons : le 2 juin 1980, les maires de Naplouse, Ramallah et El-Birch chappent de peu à la mort; le 11 avril 1982, un soldat israelien mitraille l'esplanade des mosquées à Jerusalem, faisant 3 tues et 11 blessés; le 26 juillet 1983, des colons tirent à la mitraillette sur le campus de l'université d'Hébron, faisant 3 morts et une trentaine de blesses ; le 4 mars 1984, un bus est mitraille à Ramallah, 8 blesses ; le 27 avril 1984, un jeune soldat ure à la roquette sur un bus de travailleurs palestimens à Jérusalem, faisant 1 mort et 10 blessés. Les CONDITIONS DE DETENTION de Palestiniers dans les prisons israéliennes sont regulièrement décrites comme alarmantes.

sembles quant aux allégations de mauvais traitements subis de la part des interrogateurs et des membres du personnel peniten-

• ATTEINTES AUX DROFTS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

NEGATION DU DROIT AU DEVE-LOPPEMENT ECONOMIQUE. Israel par sa domination, cherche l'intégration des territoires occupes. L'expropriation des terres, les limitations de l'usage de l'eau, le demantélement en 67 du système banquier palestinien se joignent aux restrictions imposees à la modernisation et à l'interdiction de crèer des industries. Les commerçants subissent fréquenument des couvre-feux (entre janvier et juillet 1983, le souk de Naplouse a connu 49 jours de couvre-feu). Alors que les produits israeliens innondent sans restriction le marché des territoires occupes, les produits palestiniens sont soums à de nom ses taxes ou restriction pour l'entrée en l'Israël. Cette politique vise à l'étouffement de l'agriculture et de l'industrie palestiniennes; elle oblige, selon M. Benvenisti, 49 % de la force de travail des territoires occupés à se vendre en Israël où le travailleur palestinien demeure moins payé que le travailleur israélien pour qualification et travail éganx. ATTEINTES AU DROIT SYNDICAL.

En Israèl, les syndicats palestinens ne sont pas reconnus et la Histadrout ne défend pas les droits des travailleurs venus des territoi-res occupés (135 000, selon Joseph Algazy). Maigre les prelevements obligatoires, ceux-ci ne beneficient pas des retraites ou de la protection sociale (les sommes sont bloquées sur un compte du gouvernement israè-tien). En Cisjordanie, 11 syndicats au moins

וס שומוס שב . ומצו taire. Aucune permission n'a été accordée pour fonder de nouveaux syndicats. A Gaza, les syndicats interdits en 1967 n'ont obtenu le permis de se reconstituer qu'en 1978 Seuls les adhèrents d'avant 67 ont pu les rejoindre. Les arrestations de syndicalistes et leur assignation à résidence, les perquisitions de l'armée, la saisie de documents et de multiples pressions lors des élections sont autant d'entraves à ce droit. ATTEINTES AU DROIT DE PRO-

PRIETE, remis en cause par les expropria-

tions au titre de la sécurité, de l'absence du

propriétaire juste après 1967 ou de la non inscription au cadastre (en 1967, à peine le tiers des propriétés étaient enregistre au cadastre, le droit du propriétaire étant couturnier). Plusieurs cas de dépossession de terres malgre la production de titres de propriété ont été observés. L'interdiction laite aux villes palestiniennes de s'étendre malgre l'accroissement démographique, la difficulté d'obtenir un permis de construire, la restriction de l'utilisation de l'eau sont autant d'obstacles à l'exercice de ce droit. VIOLATIONS DU DROIT A LA SANTE. En fevrier 1975, le budget israèlien alloue à la Cisjordanie en matière sanitaire equivalait à 65 % du budget d'un seul hopital israèlien; ce budget n'a fait que décroitre depuis cette date. Dans le même temps, 'administration militaire s'oppose à tout developpement autonome des services de sante (depuis 1978, par ex., la construction d'un hopital est refusee à la ville d'Hebron)

Une telle politique a pour consequence l'ac croissement d'une pathologie specifique aux pays sous-developpes.
VIOLATIONS DES DROITS CULTU-RELS. Immediatement après 1967, Israel a procede à des expropriations massives de quartiers arabes de Jerusalem : 137 maisons palestimiennes du quartier Moghrabi ont été rasées pour laisser place à l'esplanade du Mur des Lamentations tandis que 6500 Palestiniens ont eté expulses du quartier jui d'avant 1948. La mosquee Al-Aqca, 3ººº lieu saint de l'Islam. fait l'objet d'agressions repétées. A Hébron, une partie de la mos-quée d'Abraham a été transformée en synagogue. La censure des livres, les restrictions à l'enseignement et à la circulation, les nombreuses interdictions d'expositions du patrimoine palestinien, le pillage par l'armée des documents exposés, les restrictions au droit de reunion, le remplacement des toponymes arabes par les termes bibliques ne font

que concourir à cette politique de négation de l'existence d'une culture palestinienne.

Selon Amnesty, entre 1967 et 1978, de 20 à 30 000 Palestiniens des territoires occupés ont commu les prisons israéliennes où « des A l'occasion de la Journée Internationale de Solidarité avec le peuple palestinien célébrée chaque année le 29 novembre en conformité avec la résolution 32/40 B adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 2 décembre 1977, dix-sept associations ont organisé le samedi 24 novembre à Paris

« Six heures pour les droits de l'Homme dans les territoires palestiniens occapés. » Au cours de cette manifestation, des personnalités palestiniennes venues des territoires occupes (Rita Giacaman, Universitaire à Bir-Zeit, Daoud Kuttah, journaliste à Al-Fajr) et des intellectuels israéliens (Joseph Algazy, historien et Amnou Zichroni, avocat) ont témoigne des atteintes multiples des droits de l'Homme sons l'occapation israélienne. Ces associations tiennent à faire connaître à l'opinion française quelques exemples des pratiques quotidiennes de leurs conseils municipaux. Des fonctionnaires civils et militaires israèliens ont été l'Honuse su nommes à leur place. Depuis mars 1982, le l'occupant.

ASSOCIATION FRANCE-PALESTINE \* L'ASSOCIATION MEDICALE FRANCO-PALESTI-NIENNE \* L'ASSOCIATION DE SOLIDARITE FRANCO-ARABE \* L'ASSOCIATION PARLE-MENTAIRE POUR LA COOPERATION EURO-ARABE \* LE CENTRE DE COOPERATION AVEC L'UNIVERSITE DE BIR-ZEIT \* LA CIMADE \* LE COMITE DE L'APPEL DES JUIFS CONTRE LA GUERRE AU LIBAN \* LE COMITE FRANÇAIS POUR LE PATRIMOINE PALESTINIEN \* LE COMITE FRANCE-JERUSALEM AL QODS \* LE COMITE D'INITIATIVE POUR UNE PAIX

JUSTE AU PROCHE-ORIENT \* LA CONFERENCE MONDIALE DES CHRETIENS POUR LA PALESTINE \* LA CONFERENCE DES CATHOLIQUES EUROPEENS \* LE M.R.A.P. (MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES) \* PALESTINE ET ISRAEL VIVRONT \* PERSPECTIVES JUDEO-ARABES \* TERRE DES HOMMES-FRANCE \* L'UNION JUIVE INTERNATIONALE POUR LA PAIX \*

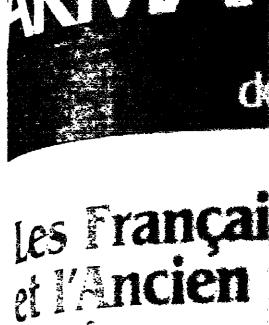

es bons textes, les & vidio sujets





# ARMAND COLIN

les grands moments de l'histoire des hommes



# Les Français et l'Ancien Régime

Pierre Goubert et Daniel Roche ont réussi une gageure : rendre extrêmement claire et passionnante une période souvent confuse. Ils ont renoncé au récit chronologique pour décrire des attitudes et des comportements, expliquer un système social, évoquer les Français dans leur cadre de vie, de travail et de pensée. Le style est alerte, l'iconographie riche et le plus souvent inédite. Nous retrouvons ainsi, dans leur existence quotidienne, dix à douze générations de nos ancêtres qui vécurent de la Renaissance à la Révolution.

2 volumes, format 18 x 25, 380 pages chacun, reliure pleine toile sous jaquette illustrée, nombreuses illustrations noir et couleurs. Chaque volume: 270 F, les deux volumes: 480 F

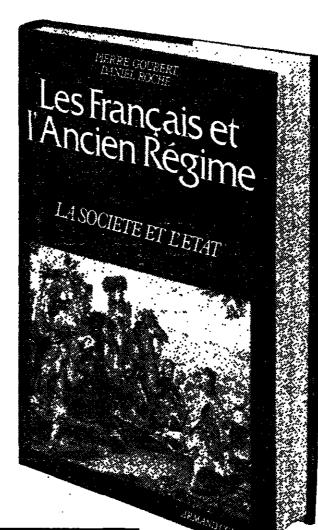

PIERRE GOUBERT DANIEL ROCHE

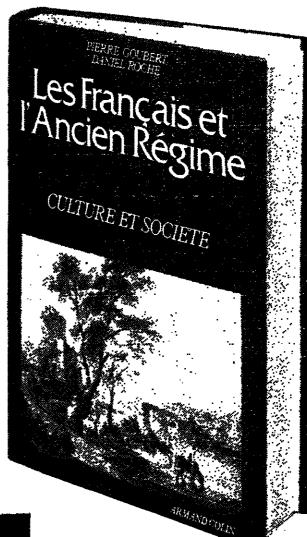

les bons textes, les grands auteurs, les vrais sujets



Yves Lequin **Histoire** des Français XIX c - XXc siècles

1. Un peuple et son pays 2. La société 3. Les citoyens et la démocratie Chaque volume: 300 F Les 3 volumes dans un coffret cadeau: 850 F



Robert Fossier Le Moyen Age

1. Les mondes nouveaux, 350-950

2. L'éveil de l'Europe, 950-1250 3. Le Temps des crises. 1250-1520 Chaque volume : 284,50 f

Les 3 volumes dans un coffret cadeau : 807 F

Histoire mondiale des socialismes Des origines à nos jours

Jean Elleinstein

Chaque volume: 350 F Les 6 volumes: 1400 F (jusqu'au 15/01/85)

Fernand Braudel

Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme XVº -XVIIIº siècle

1. Les Structures du Quotidien 2. Les Jeux de l'Échange

3. Le Temps du Monde

Chaque volume : 279.50 F Les 3 volumes dans un coffret cadeau : 838 F

Demandez notre catalogue "Histoire-beaux livres" à votre libraire ou, à défaut, à ARMAND COLIN 103, bd St-Michel 75005 Paris

# DIPLOMATIE

#### Désaccord persistant sur l'élargissement de la CEE

(Suite de la première page.)

La Communauté produit beau-coup plus de vin qu'elle n'en consomme, ou qu'elle ne peut en exporter, et la résorption des excédents par distillation est devenue ruineuse pour le Fonds européen agricole. Son coût, en 1984, sera de l'ordre de 1 milliard d'ECU, soit près de 7 mil-

Il faut absolument définir les conditions du rétablissement d'un meilleur équilibre entre l'offre et la gne, qui possède le plus vaste vignodemande, avant l'entrée de l'Espapéen et des réserves de pro-

Deux questions se posent : comecher la surproduction et comment répartir les sacrifices entre les pays producteurs? En ce qui rne la première, outre des mesures visant à la réduction des superficies plantées en vigne (prime d'arrachage, droit de replantation limité), les Français et la Commission européenne proposent d'agir sur le marché lui-même : en cas de vendanges dépassant les besoins, une partie de la production ferait l'objet d'une distillation obligatoire à bas prix. Les viticulteurs pratiquant de très hauts rendements seraient donc

davantage pénalisés. Les Italiens ont fondé beaucoup d'espoirs sur le développement de leur production et de leurs exportations de vin, et ils se considèrent, de ce fait, comme les principales vic-times de ce nouveau chapitre de la réforme de la politique agricole commune (PAC). Ils se font prier pour accepter un mécanisme qui aboutirait à applqu'il soit fait référence de façon explicite à un critère quantitatif : au-delà d'un niveau de oduction — on en est maintenant à 104 ou à 105 millions d'hectolitres de vin de table, - la distillation obligatoire serait mise en œuvre. Les Italiens ont refusé, jusqu'à présent, des contraintes aussi précises. Les interlocuteurs de M. Craxi, le prémier ministre italien, devront le convaincre, lundi et mardi, à Du-

blin, que le saiut de la construction européenne exige de tels efforts.

Deuxième question : quels viticulteurs devront porter une partie de leur récolte à la distillation obligatoire, en cas de vendanges pléthoriques? - Ceux qui ont accru leur production par rapport aux amées précédentes », insistent les Français, qui ne veulent pas être sanctionnés pour les débordements italiens, ou, demain, espagnols.

Enfin, le dossier du vin présente un volet allemend non négligeable.

un volet allemand non négligeable. un volet allemand non négligeable.

La RFA, grace au «sucrage», a accru sa production de façon spectaculaire. Les viticulteurs allemands, qui bénéficient de prix d'achat supérieurs à ceux qui sont pratiqués ailleurs, portent à la distillation des quantirés aberrantes (2,5 millions d'hectolitres en 1984). La Commission insiste pour que les Allemands, en anssi se voient imposer une diseux aussi, se voient imposer une dis-tillation accrue. Le gouvernement de Bonn, qui depuis deux aus exige la réforme de la PAC, mais se dé-robe à tout véritable effort, refuse. Cette attitude n'incite pas, on s'en doute, les Italiens à se résigner aux

Si le conseil européen parvient à débloquer l'affaire du vin, il est effectivement possible que les Dix parviennent, dans la foulée, à arrêter des positions communes sur les autres points en suspens. Ils n'en seront pas quittes pour autant, car il leur faudra alors affronter les Portugais et surtout les Espagnols, dont on devine qu'ils n'apprécieront guère des positions qui leur paraîtront très res-trictives. C'est particulièrement vrai s'agissant de la pêche, où l'intégration pleine et entière de l'Espagne se

ne... pour l'an 2000! M. Dumas, qui fait remarquer que les deux candidats n'ignorent rien de ce que préparent les Dix, semble confiant. Il est vrai que les Espagnols risquent d'être victimes de leur désir de «boucler» les négo-ciations à temps pour que l'adhésion puisse avoir lieu, comme prévu, le 1º janvier 1986.

PHILIPPE LEMAITRE.

# Le chancelier Kohl va prôner la reprise du dialogue Est-Ouest à Washington

Bonn. – A l'invitation du président américain, le chancelier ouestallemand, M. Helmut Kohl, entreprend, le vendredi 30 novembre, une visite de vingt-quatre heures à Washington, pour discuter des préparatifs en cours, en vue de la reprise des négociations américanosoviétiques sur le désarmement.

Bonn a accueilli avec soulagement, après la réélection de M. Ronald Reagan, les intentions ifestées à Washington et à Moscon de remettre les compteurs à 2610 pour reprendre le dialogue.

Pour le gouvernement de Bonn. qui doit compter sur une opinion publique extrêmement sensibilisée, c'est la confirmation de la justesse de sa décision d'autoriser, l'année dernière, le déploiement des nouveaux missiles à moyenne portée américains en RFA.

Depuis le début de l'année, la diplomatie ouest-allemande s'est efforcée, sans beaucoup de résultats jusqu'ici, de montrer que sa fermeté pouvait aller de pair avec la poursuite de bonnes relations avec l'Est.

Les reports successifs des visites que devaient effectuer à Bonn les numéros un est-allemand et bulgare. puis de celle que devait entreprendre, la semaine dernière, le ministre des affaires étrangères, M. Genscher, en Pologne, out montré que sa marge de manœuvre restait étroite. A la méfiance des Soviétiques à l'égard de toute initiative qui pourrait échapper à leur contrôle, se sont ajoutées les craintes d'une partie de la démocratie chrétienne de voir son propre gouvernement faire trop de

A TRAVERS LE MONDE

De notre correspondant

L'offre officielle faite par Bonn, la semaine dernière, de normaliser ses relations avec le régime polonais du générai Jaruzelski, n'a pas rencontré que des échos favorables en République fédérale.

Mais le chancelier lui-même semble toujours convainen que les pays enropéens pe doivent pas laisser les deux grandes puissances seules en tête-à-tête, et qu'ils doivent exprimer, précisément en ce moment. leur intérêt pour un dialogue tous <del>ezim</del>uts.

La réunion, vendredi à Bonn, de tous les ambassadeurs d'Allemagne fédérale dans les pays de l'Est et dans les principales capitales occidentales, était destinée à prouver symboliquement que le gouvernement n'est pas découragé par ses récepts déboires.

Sur ce point, le chancelier pourra se prévaloir à Washington d'un isus entre les pays de la Comd'une identité de vues avec le président Mitterrand, avec lequel il était allé s'entretenir îl y a dix jours à

Bonn a accueilli avec beaucoup d'intérêt l'annonce d'une possible visite, l'année prochaine, du secrétaire général du Parti communiste soviétique, M. Tchernenko, à Paris.

En outre, la RFA - et M. Kohl insistera une nouvelle fois là-dessus à Washington - attache une grande importance, en dehors des contacts bilatéraux, aux négociations en cours dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), on des MBFR à

Certes, on ne se fait pas trop d'illusions à Bonn sur la possibilité

d'influencer directement la tactique de négociations que Washington entend employer à propos du désar-Néanmoins, sur ce point égale-

ment, le chancelier Kohl rappellera l'importance pour la RFA des consultations au sein de l'Alhance atlantique et insistera sur ce qui apparaît à ses yeux comaze le plus important : le relèvement du seuil d'emploi des armes nucléaires en Europe et le danger que représenterait pour les Européens le lancement d'une nouvelle course aux armements dans l'espace.

Cette question vient précisément de faire l'objet d'une mise en garde sévère par d'anciens dirigeants occidentaux réunis sous l'égide de l'Aspen Institut.

Présenté mardi dernier par l'exchancelier Schmidt lui-même, qui tennit à cette occasion sa première conférence de presse officielle à Bonn depuis son renversement, à l'automne 1982, le rapport de ce groupe, qui comprenait des Américains, des Européens et des Japonais, souligne l'importance du traité ABM de 1972 pour la « stabilité *stratégique »* mondiale. ·

Il insiste sur la nécessité de ne pas remettre sans cesse en cause les résultats acquis en raison de l'apparition de technologies nouvelles. Il appelle notamment les Etats-Unis à nomique.

imposer des limites sur objectifs de

Ce rapport appelle à un resource ment à la mise en œuvre en premier de l'arme nucléaire en Europe et à un retrait vers les arrières des armes nucléaires tactiques. Il prône également la multiplication des instances de dialognes et l'accroissement du commerce entre l'Est et l'Ouest.

#### HERER DE BRESSON

· Fin de la visite officielle en France du núsistre dominicain des affaires étrangères. - Le ministre des affaires étrangères de la République dominicaine, M. José Augusto Vega Imbert, a mis fin, mercredi 28 novembre, à une visite officielle de trois jours à Paris. Il a rencontré son homologue français. M. Cheysson, le ministre de l'économie et des finances, M. Bérégovoy, et le secrétaire d'Etat aux relations extérieures. M. Baylet.

Les entretiens out porté en particulier sur la dette extérieure de l'Amérique latine, la situation en Amérique centrale et les relations bilatérales. M. Vega, actuel secrétaire du Groupe de Carthagène, qui regroupe les onze pays les plus endettés d'Amérique latine, prône un large dialogue politique entre les gouvernements des pays créditeurs et créanciers, la Banque internationale et les organism ciers multilatéraux. M. Cheysson a indiqué que la France est engagée e dans la lutte pour un new deal *planétaire* », estiment qu'une assistance financière et une aide au développement des pays les plus démunis permettraient une réactivation éco-

河 河口 阿斯 村

ger national in

range of the second

2 A 2015 A 1

3 4.9

. . . .

**.0**6 km (1, ∞, 1)

#### **PROCHE-ORIENT**

Israël

#### La fin d'une escapade

De notre correspondant

Jérusalem. - L'affaire Daroushe (le Monde du 29 novembre) s'est terminée en queue de poisson. Ce député travailliste arabe Amman pour s'adresser aux délégués du Conseil national palestinien (CNP) a du abandonner son projet. Après une vaine attente à Nicosie, où il n'a pu se faire délivrer un visa jordanien, M. Darousha a décidé de rentrer au pays ce jeudi 29 novembre par le pre-

Il avait, mercradi, téléphoné à M. Rafi Edri, président du groupe parlementaire travailliste. Celui-ci a convaincu le député frondeur d'interrompre sa « cavale ». Au cours d'un entretien téléphonique avec le présentateur du jour-nal télévisé israélien, M. Darousha a souligné, mercredi soir, que l'impossibilité d'obtenir le feu vert du gouvernement d'Amman l'obligeait, de toute manière, à

« L'OLP était très enthousiaste à l'idée de mon voyage, a déclaré M. Darousha. Elle m'aurait recu à bras ouverts. » Selon M. Edri, la centrale palestinienne avait même envoyé un avion spécial à Chypre pour chercher son hôte: Loin d'exprimer des regrets, le député, convaincu du bien-fondé de son geste, a indi-qué qu'il récidiversit et « cher-

cherait à nouveau à parier à L'OLP si l'occasion se présentait ». Plusieurs notables des territoires occupés ont accueilli fant cette initiative M. Freij, maire de Bethléem, y a vu une « mission de paix », tandis que M. Chawa, maire de Gaza, saluait « le désir sincère du parlementaire de contribuer à résoudre le problème palestinien ».

L'escapade de M. Darousha nose un nouvelle fois le problème des contacts entre citovens israéliens et l'OLP. Ces contacts sont interdits et punis par deux lois, La droite du Likoud et l'extrême droite israélienne ont demandé la levée de l'immunité parlementaire de M. Darousha. Mais, sauf à introduire une discrimination ethnique, on ne voit pas pourquoi cet Israélien arabe serait traité plus durement que ses compatriotes juifs, qui, tels MM. Ouri Avnery et Mati Peled eux-mêmes aujourd'hui memrent per le passé M. Yasser Ara-

bres de la Knasset. - rencontrèfat sans être inquiétés par la justice. Tout porte à croire que l'élu indocile s'en sortira avec une sévère réprimande de la part du premier ministre, M. Shimon

J.-P. LANGELLIER.

• LA - «CAPTURE» D'UNE CENTAINE DE SOLDATS SOVIÉTIOUES. - Le département d'Etat a déclaré, mercredi 28 novembre, qu'il n'avait aucune confirmation d'un rapport selon lequel une centaine de soldats soviétiques avaient été caopturés par la résistance dans le sud-est de l'Agbanistan (le en récemment d'importants combats. - (UPI.)

Afghanistan

#### **Egypte**

• M. MOUBARAK ANNULE UN VOYAGE EN GRÈCE. -Le président égyptien a annulé la visite qu'il devait effectuer en décembre à Athènes, et cela en raison du récent entretien entre le lent Mitterrand et le colonel Kadhafi, organisé en Crète sous les auspices de la Grèce. -

# **Ethiopie**

TROIS OCCIDENTAUX LIBÉRÉS PAR LES REBELLES DU FLPT. -M. Robert John et son épouse Eva, de nationalité britannique, et M. Michael Phillips, Austra-lien, qui avaient été faits prisonniers le 19 octobre par les maqui-sards du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT), doivent arriver dans quelques jours à Khartoum, a annoncé, à Londres, un porte-parole du FLPT.

#### Guinée -----

• MESURES DE SÉCURITÉ A • ATTAQUE DE LA RNM. -CONAKRY. - Un renforcement des mesures de sécurité a été constaté à Conakry où, depuis une dizaine de jours, des chars prennent position dans les principales artères de la capitale, à partir de minuit, et des militaires contrôlent les identités des passants, a-t-on appris mercredi ore de source inform Aucune explication n'a été fournie, de source officielle, sur ces mesures qui sont intervenues à la suite d'une tension entre l'armée et la milice, et alors que le calme règne à Conakry. Cette tension a été provoquée, selon des sources informées, par la nomination d'un militaire à la tête du camp de la milice - kwame Nkrumah - (ancien chef de l'Etat ghanéen) à Conakry, qui sert de centre de formation pour les miliciens et les étudiants sortis de l'université. Cette formation était jusqu'à présent assurée par la milice.

• DES DONS POUR CONA-KRY. - La Ligue guinéenne des droits de l'homme annonce que son président, M. James Soumah, se rendra dimanche 2 décembre à Conakry à la tête d'une délégation chargée de remettre des dons de matériaux hospitaliers et de produits pharmaceutiques collectés en France au profit des anciens rescapés des camps d'internement ».

★ 6, avenue de la Porte-e-Vincennes, 75012 Paris.

#### Mozambique

Sept personnes au moins ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de l'attaque d'un autocar par... les rebelles de la Résistance nationale du Mozambique (RNM), la semaine dernière dans la province de Maputo, a indiqué mercredi 28 novembre l'Agence mozambicaine de presse (AĬM). La RNM, qui est à l'or gine de plusieurs massacres de passagers de bus ces derniers mois est également rendu responsable par l'AIM du meurtre, l y a deux jours, d'un prêtre catholique mozambicain. Frederico Samuel, dans les environs de Manhica. – (AFP.)

#### Nouvelle-Zélande

■· NOUVEAU CHEF L'OPPOSITION. – M. Jim McLay, ancien ministre de la jus-

tice, a été élu, jeudi 29 novembre, président du Parti national néo-zélandais, devenant ainsi le nouveau leader de l'opposition au gouvernement travailliste de M. David Lange, M. McLay, âgé de trente-netif ans, succède à Sir Robert Muldoon, soixante-trois aus, qui fut premier ministre pendant neul ans jusqu'à sa délaite aux élections législatives de juil-let dernier. — (AFP, Reuter.)

#### Ouganda

 ATTENTAT A KAMPALA. – La capitale ougandaise a été le théâtre, en l'espace d'une semaine, de quatre attentats à la bombe. La dernière explosion, mercredi 28 novembre, a semé la panique. les habitants évacuant par milliers leurs bureaux ou leurs domiciles. On ignore s'il y a eu des victimes. - (Reuter.)



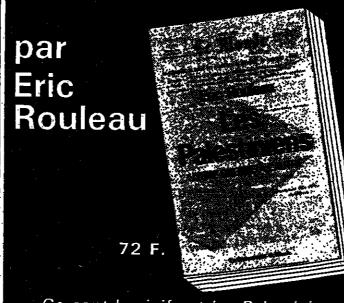

« Ce sont les juifs et les Palestiniens qui sont les mieux placés pour se comprendre réciproquement ».

Palestiniens d'Israël, des territoires occupés, des camps, de la diaspora : vingt ans d'enquêtes, de témoignages, de récits au jour le jour.

La Découverte Le Monde

#### (Publicité) **POUR SAUVER LA VIE DE** RIAD TURK Premier secrétaire du Parti Communiste Syrien

Premier secrétaire du Parti Communiste Syrien

Arrêté le 28 octobre 1980, Riad TURK, premier secrétaire du Parti communiste syrien, subit depuis quatre ans d'incarofration des tortures qui out nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation et fout craindre pour sa vie. Les trois appels lancés en sa faveur, depuis 1981, par Amnesty International, n'ont trouvé jusqu'anjourd'hui aucun écho auprès du gouvernement syrien.

Né en 1931 à Homs, Riad TURK s'est distingué au sein de son parti par la défense d'une ligne démocratique et indépandante. Membre du bureau positique en 1969, pais premier secrétaire en 1974, il rejoint avec son parti le camp de l'opposition démocratique et ny joue un rôle de première importance.

Anssi, nous adressons nous aux autorités syriennes pour qu'elles mentent sin à l'incarcération injustifiée de Rised TURK. Nous appelons, également, toutes les forces éprises de liberté et de progrès à intervenir par tous les moyens auprès du gouvernement syrien pour exiger sa libération.

Les premières signatures:

Jean BERANGER (sénateur MRG des Yvelines); Charles BETTEL-HEIM (économiste); Clande BOURDET (écrivain); Pierre BRANA (PS, secrétaire national aux droits de l'homme); François CHATELET (philosophe); Jean François DAURIAC (MRG, président de la commission nationale des droits de l'homme); Yves DÉCHEZELLES (avocat); Gilles DELEUZE (philosophe); Geneviève DOMENACH-CHICH (PS, secrétaire nationale adjointe aux relations internationales); Serge DEPAQUIT (astrophysicien, secrétaire national du PSU); Miguel Angel ESTRELLA (musicien); Félix GUATTARI (philosophe); Fierre HALBWACHS (professeur); Mohammed HARBI (historien); Juous SALA-MOLINS (philosophe); Bacques SALVA-TOR (médecin, secrétaire national adjoint du PSU); Paul VIEILLE (sociologue).

Pour toute correspondance, Mª Mail, 1, rue Charles-Tellier, 75016 Paris.

Pour toute correspondance, Mª Mail, 1, rue Charles Tellier, 75016 Paris



Recherche et Sélection de Cadres -Etudes Graphologiques

BILAN de CARRIERE Vous souhaitez avec juste raison vous situez personnellement et

appelez-nous -Tél.: 233.62.00 META CONSEIL 15, rue du Louvre 75001 PARIS

Le Havre - Lyon - Mont Discrétion assurée





UNESCO

Vendredi 30 novembre 1984 - Page 7 • • • LE MONDE

# **DIPLOMATIE**

# L'UNESCO à la dérive

(Suite de la première page.)

Entre ces deux positions extrêmes se situe un vaste courant d'opinion ui, tout en reconnaissant que qui, tout en reconnaissant l'UNESCO souffre aussi, et même largement, de maux qui ne sont pas sérieusement imputables à son chef actuel, estime que le comportement de ce dernier n'a pas peu fait pour exacerber certaines passions, ni ponr limenter le désenchantement.

C'est en 1975 que M. M'Bow est devenu directeur général. Les Etats membres cherchaient, pour succé-der à M. Maheu, terrassé par la maladie, un grand intellectuel du tiers-monde, africain de préférence. M. M'Bow avait été, de 1966 à 1970, un membre actif du Conseil exécutif de l'Organisation. Comme sous-directeur général chargé de l'éducation, cet agrégé longtemps autodidacte, qui avait dû surmouter des difficultés dont les boursiers les plus méritants de nos Ecoles normales n'ont sans doute qu'une faible idée, s'était montré - très classiquement - plutôt conservateur.

Ou'il fût sénégalais séduisait les uns, qu'il fût modéré rassurait les autres - ou parfois les mêmes. Son inlassable courtoisie, la grande attention qu'il savait prodiguer à ses interlocuteurs, sa culture et sa curiosité d'esprit faisaient de lui le candidat idéal à la succession du prestigieux disparu. Les premières années de sa direction, de l'avis même de ses plus farouches adversaires d'aujourd'hui, n'allaient pas, dans l'ensemble, faire regretter ce choix.

#### De très hauts salaires

M. M'Bow a-t-il épuisé plus vite qu'il ne le pressentait les charmes d'un poste qui ne faisait de lui que le directeur d'un organisme annexe des Nations unies? Il s'est pris à rêver du secrétariat général de l'ONU. Et à entamer une campagne qui, de voyage en voyage, l'a conduit à courir le monde. A grands frais, rappellent ses adversaires. Las! Après M. Waldheim, M. Perez de Cuellar a obtem cette favenr qui n'était due

Il y cut ensuite la course au prix Nobel de la paix, qui lui fit multiplier les interventions sur la guerre Iran-Irak, en Amérique centrale, auprès du Polisario ou sur d'autres terrains encore, où l'UNESCO ne semblait pas l'appeler a priori. Les bourses d'études de 6 000 dollars, versées en espèces, se multiplièrent auprès de ces petits Etats que les grandes puissances négligent trop souvent, mais dont les suffrages additionnés n'ont pas de prix dans

certaines enceintes internationales. Ces déceptions successives ont, semble-t-il, convaincu M. M'Bow qu'il était victime d'un ostracisme délibéré de la part des Occidentaux, et pour des raisons qui relevaient plus de la basse politique, voire du racisme, que d'une juste appréciation des intérêts vitanx de l'UNESCO ou de la communauté internationale. Thèse propice au rassemblement de pays qui, pour appartenir au tiers-monde, n'en commençaient pas moins à émettre quelques doutes sur sa gestion : celle-ci fut, en 1982, contestée par le groupe des - 77 > (notamment les délégués latino-américains et algérien avant même que les nations industrialisées de l'Ouest aient vraiment ouvert les hostilités.

M. M'Bow doit aujourd'hui faire face à une contestation qui est loin de se limiter aux orientations politioues qu'il a données à l'Organisation : le premier grief qu'on lui adresse est d'avoir laissé se développer au sein de l'UNESCO un mode de fonctionnement détestable. Quitte, parfois, à faire porter au seul directeur général la responsabilité d'une dérive dans la gestion (du personnel notamment) qui avait été amorcée avant lui, et dont il est probable qu'elle lui survivra.

Première critique : le très haut niveau des salaires. En principe, ceux-ci sont alignés sur l'indice le plus élevé, à catégorie donnée, de la fonction publique du pays le plus riche, augmenté de 1 % (afin que le choix, pour un fonctionnaire, de l'Organisation internationale ne comporte aucune « sanction » salariale). Concrètement, cela signifie



que les Etats-Unis sont la référence constante. Cela ne serait rien encore si ces traitements - à l'instar de tous les autres paiements effectués par l'UNESCO - n'étaient calculés en dollars. La formidable appréciation de la devise américaine ces dernières années s'est évidenment traduite par un bond en avant des rémunérations réelles, car les mécanismes destinés à différer l'impact des variations monétaires sont beaucoup plus efficaces - allez savoir pourquoi! - contre la baisse du dollar que contre la hausse. Ces dispositions, valables pour les organismes des Nations unies en général, sont héritées de la Société des nations. Et l'on ne saurait reprocher à M. M'Bow que son règne ait correspondu à la hausse la plus spectaculaire que le dollar ait jamais enregis-

Il n'en demente pas moins qu'à ce niveau de rémunérations, un fonctionnaire de l'UNESCO est, peutêtre plus qu'aucun autre au monde, soucieux de conserver son emploi. Mais il en est moins assuré : en principe, les contrats à durée indéterminée sont supprimés. Ils sont norma-lement renégociables tous les deux ans. Les «ches» disposent donc d'une influence considérable sur la destinée de leurs subordonnés, étant entendu qu'ils sont soumis au même régime de la part de leurs propres

Ce système génère l'obéissance alors que les États font la loi bien au-delà de ce qui était prévu à l'origine, pour toute nomination de quelque importance - plus sûrement que la plus implacable hiérarchie militaire. Il décourage en outre les recyclages, les « retours au pays », tout particulièrement dans le tiersmonde : tel journaliste africain qui est entré au service de presse a vu, par exemple, son salaire multiplié par sept du jour au lendemain, sans parler des avantages matériels et siscaux afférant à sa nouvelle situation, et de la relative liberté ainsi gagnée. Il n'est pas rare qu'un fonctionnaire d'un pays pauvre, et même parfois d'une nation industrialisée, trouve au changement un bénéfice comparable. Dans ces conditions, on voit mal comment éviter la sclérose et la coupure croissante avec la réalité.

#### Copinage et quotas

En deuxième lieu, la haute hiérarblèmes. Il est à peu près général que les Etats membres n'envoient pas à l'UNESCO leurs meilleurs éléments, à moins qu'une telle nomination leur permette de se débarrasser, sous couleur de promotion, de quelques contestataires (ce fut le cas de M. M'Bow an Sénégal).

Sans parler du « copinage », politique ou familial, qui ne se limite pas aux nominations, mais s'étend aussi à certains contrats d'étude, étant entendu qu'il peut arriver à l'ami on au parent, ainsi honoré d'une commande juteuse, de se révéier fort compétent. De cela non plus, il ne serait pas juste d'accuser le seul directeur général actuel.

De même pour l'importance disproportionnée du budget de fonctionnement par rapport à la part des ressources affectées à des actions sur le terrain : on a assisté, depuis bien des années, à une croissance invraisemblable du coût de la - machine UNESCO >, qui avoisine aujourd'hui les trois quarts du bud-get global, et finira, si l'on n'y prend garde, par illustrer à la perfection la caricature parkinsonienne d'une administration fonctionnant entièrement pour elle-même, sans rien produire en direction de l'extérieur. Encore faut-il signaler que sont imputés au budget de fonctionnement des frais occasionnés par des services rendus à autrai : quand l'UNESCO, par exemple, met au point, pour un pays récemment décolonisé, un système global d'éducation nationale, elle le fait avec ses propres fonctionnaires et sur ses pro-pres fonds. Mais n'est-ce pas une façon de remplir sa mission parfaitement conforme aux ambitions de ses fondateurs que de servir de bureau d'études à des pays qui n'ont à cet égard ni expérience ni moyens?

Reste le contentieux qui vise M. M'Bow lui-même, en dehors de la famense politisation. Le directeur général est accusé d'avoir fait modi-fier par « sa » majorité les quotas d'attribution de postes selon les pays, pour les quelque 900 emplois soumis à répartition entre les États. En faisant adopter une disposition nouvelle, il a théoriquement assuré à l'Afrique environ 400 postes, au grand dam des cinq nations qui fournissent 55 % des ressources de l'Organisation (Etats-Unis, Japon, RFA. France et Grande-Bretagne). Les heureux bénéficiaires seraient ensuite bien ingrats de refuser à M. M'Bow le soutien dont il peut avoir besoin; et à l'UNESCO, il n'existe aucun droit de veto : un pays, une voix, ni plus ni moins.

On reproche aussi à M. M'Bow d'avoir pen à peu concentré dans ses

mains tous les pouvoirs réels de décision. « Quand il est en voyage, et Dieu sait si c'est fréquent, il faut le poursuivre d'avion en avion, de palace en palace, pour lui faire signer la moindre lettre », déplore l'un. « L'autre jour, il a reçu le délégué d'une petite principauté qui avait un dossier sérieux à lui exposer, renchérit l'autre, et il ne lui a parlé que du mariage de l'héritière du trône, sur lequel il avait quel-ques idées personnelles du côté des onarchies scandinaves. »

C'est là un grief qui revient très souvent lorsqu'on prend le risque de débonder le flot des récriminations de « la maison » contre son grand patron: M. M'Bow a perdu toute faculté d'écoute, toute cette attention à autrui qui n'était pas, naguère encore, le moindre de ses charmes. Surtout lorsqu'il risque d'entendre des choses déplaisantes... Il est vrai qu'il n'est pas le seul homme de ponvoir dans ce cas.

#### Des voyages qui rapportent

Descendons encore d'un cran. puisque les questions d'argent tiennent désormais dans la controverse une part trop importante pour pouvoir être éludées. Selon ses détracteurs, le directeur général de l'UNESCO tire de ses prestigieuses fonctions un profit exagéré. Non seulement par sa rémunération officielle, de l'ordre de 180 000 francs par mois tout compris - mais par les avantages annexes dont il use largement. Un fonctionnaire de l'UNESCO, quel que soit son grade, mais proportionnellement à celui-ci, perçoit non le remboursement de ses frais réels, mais une indemnité forfaitaire, appelée per diem, amputée de 50% si l'hôtel lui est offert, et de 75% si tout lui est fourni par le pays invitant. Or le « D.G. » n'est pas un voyageur comme les autres. à qui les puissances auxquelles il rend visite out l'habitude de laisser payer son hôtel, ses repas au restaurant ou ses taxis... Sur 252 jours de déplacement en 1981, année-record, le bénéfice, parfaitement légal sans doute, décourage le calcul mais encourage toutes les supputations. Au demen-rant, M. M'Bow n'est certes pas le seul haut fonctionnaire de l'UNESCO dont les déplacements ient aussi rémunérateurs.

Il y a aussi ce que l'on appelle place Fontenoy l' affaire du duplex . Au début des années 70, René Maheu, à qui nul n'aurait zè a reprocher la moi velléité d'enrichissement abusif, avait vainement tenté d'obtenir du comité du sière » l'attribution d'un pied-à-terre de 135 mètres carrés. Elu à sa succession, M. M'Bow sollicita à nouveau l'attribution d'un logement de fonction, et l'obtint en soulignant que, bien entendu, il était disposé à payer un loyer. On expulsa donc l'association du personnel (depuis, M. M' Bow en a fait naître une autre, beaucoup moins contestataire, pour concurrencer l'ancienne) et l'on installa pour le nouveau . D.G. » un superbe duplex de près de cinq cents mètres carrés dans l'aile Ségur du bâtiment de l'Organisation, aux sixième et septième étages. De loyer, on n'entendit plus jamais parler, et quand le comité fit mine de s'en enquérir auprès du cabinet de M. M'Bow, il lui fut répondu que la proposition (pourtant modeste au regard des tarifs en usage et des ressources du bénésiciaire) était · indécente ». Et le « DG » vient d'en demander l'agrandissement. Enfin, toujours dans un registre plus personnel que politique, la fascina-tion de M. M'Bow pour les distinctions honorifiques étrangères, pour coûter moins cher à l'UNESCO, n'en continue pas moins d'alimenter bien des critiques, et, d'ailleurs, des interrogations. Comment cet authentique intellectuel, qui dut arracher ses vrais diplômes à la sueur de son front, peut-il sérieusement accorder tant de prix aux doctorats honoris causa et autres distinctions de nombreuses universités fantaisistes, de gouvernements dictatoriaux, dont la nomenclature remplit plusieurs pages de son curri-culum vitae officiel? De la Fondation pontificale du Pérou à l'Université Kim II Sung de Corée du Nord, en passant par l'ordre de la Vieille Montagne bulgare, cet homme fin et cultivé aura collectionné les titres les plus approximatifs. Il ne pouvait guère, il est vrai, les refuser. Du moins aurait-il sans doute gagné à ne pas s'en glorifier, lui dont la valeur universitaire ne pouvait être mise en doute par personne. Et à plus forte

raison à les solliciter à l'occasion de ses innombrables voyages. Politique, l'opposition à M. M'Bow? Peut-être. Mais il a bien facilité la tâche à ses détrac-

BERNARD BRIGOULEIX.

Prochain article:

LES GRANDES **MANŒUVRES**  Du meuble individuel... aux grands ensembles

# La maison des

PARIS • BRUXELLES • GENEVE • MILAN • NEW-YORK



30 modèles JUXTAPOSABLES

Spécialiste européen pour le rangement des livres de tous formats, La Maison des

Bibliothèques propose une ligne exclusive, extrêmement sobre et fonctionnelle. La "Ligne OR" vient ainsi compléter le très large éventail de La Maison des Bibliothèques (Standard, Rustiques, Contemporains, Ligne Noire, etc.).

Ces prestigieux modèles permettent de constituer, par simple juxtaposition, la bibliothèque ideale quelle que soit la place dont on dispose. Véritable architecture de montants et de traverses OR habillés de panneaux et d'étagères Noir, lvoire, Blanc,

gris, façon loupe d'orme ou façon ronce acajou. La "Ligne OR" apporte une solution rationnelle et très décorative au rangement de tous vos ouvrages aussi bien professionnels que de collection ou d'agrément.





Création exclusive de LA MAISON DES BIBLIOTHÈQUES réalisée à partir d'un nouveau matériau permettant un usinage dans la masse, identique à celui du bois massif. Tous les modèles de la LIGNE NOIRE (JUXTAPOSABLES ET SUPERPOSABLES par simple pose sans aucune fixation) permettent de constituer des ensembles bibliothèques très élégants. De nombreux accessoires (1/4 de ronds, meubles d'angle, abattant-secrétaires, étagères T.V., etc.) offrent de multiples possibilités de décoration intérieure comme d'aménagement de cabinets de travail

**Maintenant disponible en 6 couleurs : Noir - Acajou - Beige - Vert Bronze - Gris - Blanc,** 

# REPRISE EN CAS DE NON CONVENANCE

**EXPÉDITION BAPIDE ET FRANCO DANS TOUTE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE** 

La maison des PARIS - BRUXELLES - GENEVE - MILAN - NEW-YORK

Paris: 91, me Froidevaux, 14°. Magnessa cuvero le lundi de 14 hà 19 h et du mund au sammedi tanchus de 9 hà 19 h es siserrussen Métro Dentet-Rochereau Guito Edgar Quanet. Autobus 28-36-56-08.

BORDEAUX, 10, r. Boulfard, tel. (56) 44,39-42 CLERMONT-FERBAND, 22, r.G. Clementeau, tel. (73) 93,97,06 DIJON, 100, rue Monge, tel. (80) 45,02-45 GRENOBLE, 59, r. St-Laurent tel. (76) 42-55-75 LILLE, 88 r. Esquermoise, tel. (20) 55-69-39 LILLE, 88. r. Esquermises, 14 (20) 55.93.9 LIMOGES, 57. r Jules-Noriac, (el. (55) 79.15.42 LYON, 9. r de la République, (metro Hôtel de Ville-Louis-Pradel), rel. (7) 828 38.51 MARSEILLE, 109. r. Paradis (metro Estrangin), rel. (9)1 3790 54

MARSELLE, 109. r. Paradis (metro Estrangin), tel. (91) 37:0-54
MONTPELLIER, 8. r. Serane (pres Garel, tel. (51) 55-19-32
NANCY, 8. r. pietonio St-Michel (tizce Si-Epirel, 14) (81) 332:38-9.4
NANTES, 16. r. Gambetta (près rue Coulimiers), tel. (40) 74:59:35
NICE, 8. r. de la Boucherie (Vieille Ville), tel. (93) 80:14-89
PARIS, 61. rue Froidevaux, 75014, tel. (320, 13:00)
RENNES, 18. quai E. Zola (près du Musee), tel. (99) 79:56-33
ROUEN, 43. r. des Charrenes, tel. (35) 77:96-22
STRASBOUEN, 11. rue des Bouchers, tel. (88) 36-73-78
TOULOUSE, 1. r. des Trois Renards (près pl. St. Sernin), tel. (61) 22:92:40
TOURS, 5. r. H. Barbusse (près des Halles), tel. (47) of 03:28

#### **NOUVEAU CATALOGUE** GRATUIT en envoyant ce bon a:

LA MAISON DES BIBLIOTHÉQUES, 75680 PARIS CEDEX 14 Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre catalogue en couleurs contenant tous les détails (hauteurs, largeurs, profondeurs, metériaux, teintes, contenances, prix, etc.) sur tous vos meubles : . MO 76

| M., Mme, Mile |           | <u></u> |  |
|---------------|-----------|---------|--|
| Prénom        | <u> </u>  |         |  |
| Adresse       | -v .      |         |  |
| Code postal   | i i Ville |         |  |
| COOK POSIGN   |           |         |  |

24 h sur 24
Repondeur automatique (1) 320.73.33

Mercredi 28 novembre, 16 h 20, dans l'hémicycle du Palais-Bourbon, le silence se fait. M. Louis Mermaz,

du haut de son perchoir, lance : « La parole est à M. Giscard d'Estaing. « L'ancien président de la République

va, pour la première fois depuis sa réélection au siège de député de la

deuxième circonscription du Puy-de-Dôme, s'exprimer au cours d'une

séance publique de l'Assemblée nationale. Et M. Laurent Fabius lui

Pour cette première, les tribunes de presse sont combles. Les députés,

eux, ne sont guère plus que lors des habituelles séances de questions au gouvernement, du mercredi après-

midi, qui, de toutes façous, les atti-

rent en grand nombre; mais, pour une fois, M. Jacques Chirac est là!

Le terrain d'affrontement entre les

deux « bêtes à concours » de la

classe politique française a été

choisi — comme il convient — par le plus ancien : la Nouvelle-Calédonie. La télévision en sera le témoin. L'un

et l'autre ont déjà montré qu'ils savent l'utiliser. Ils le confirmeront

Bien vite, ceux qui se deman-daient si M. Giscard d'Estaing avait changé seront «rassurés»! Ce n'est

pas un député comme les autres qui

s'exprime. Dès sa première phrase, il dit son *-émotion à reprendre la* 

parole dans une salle où ont résonné

les plus grandes voix politiques de

la France », (quelques sourires). D'autant qu'aussitôt après il rap-pelle qu'il fut sept ans le chef de

Du 30

novembre

au 6

décembre

cette fois encore.

pas que l'on oublie.

répondra en personne.

Une chose est claire après les échanges qui ont en lieu le mercredi après-midi 28 novembre au Palais-Bourbon entre MM. Giscard d'Estaing et Fabius : personne, ni à droite ni à panche, ne possède la recette miraculeuse qui permettrait de sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse politique où elle se

On voit mal que la proposition de départementalisation présentée par M. Valéry Giscard d'Estaing ait, dans le climat actuel, quelque chance de succès. Elle tendrait plutôt à radicaliser davantage la position des Européens. En la circonstance, l'ancien président s'est montré beaucoup plus « national » qu'il pe l'arait été lors de son dernier passage à Noumés, en juillet 1979. Pressé par le maire (RPR) de Noumés, M. Roger Laroque, de prononcer la phrase du général de Gauile, à Nouméa - « lci, c'est la France », - M. Giscard d'Estaing s'était soigneusement gardé de prononcer ces paroles définitives. De même M. Dick Ukeiwé, aujourd'hui président du gouvernement légal, qui était alors le chef de l'exécutif local, avait vivement ssisté pour que le président de la République affirme l'apparte-ance indéfectible de la Nouvelle-Calédonie à la France.

Le hilan de la politique de départementalisation conduite depais 1946 dans les anciennes colonies des Antilles et de l'océan Indien n'est pas à ce point positif, en effet, malgré ses réussites, qu'il paisse servir d'exemple dans un territoire qui souffre encore des « séquelles d'une époque colontale », selon la propre expression de M. Giscard d'Estaing, en 1979, à Nounéa.

Le prochain débat parlementaire annoncé par M. Fabius dans la quinzaine qui vient permettra peut-être d'aborder au fond la question calédonienne.

#### L'ambassadeur d'Australie convoqué au Quai d'Orsay

L'ambassadeur d'Australie en France, M. Peter Cambell John Curtis, a été convoqué, le mercredi 28 novembre, au Quai d'Orsay, où il a été reçu par M. Michel Combal, directeur d'Asie. Celui-ci lui a fait part de l'étonnement du gouvernement français à la suite de - certains jugements portés sur la situation en Nouvelle-Calédonie ». Il lui a rappelé qu'il s'agissait d'- une affaire relevant de la souveraineté fran-

La convocation de l'ambassadeur d'Australie a été provoquée par des déclarations faites un peu plus tôt par le ministre australien des affaires étrangères, M. Bill Hayden. Celui-ci avait décrit la Nouvelle-Calédonie comme l' « un des derniers vestiges du colonialisme dans le Pacifique sud » et estimé que la . France devait \* entamer d'urgence de nouveaux pourparlers avec les principaux mauvements politiques de l'ensemble du territoire » (le Monde du 29 novembre).

ROBE longue

Rouge ou Noir.

**590**<sub>F</sub>

bustier en dentelle (100% polyamide).

A Canberra, les milieux officiels font observer que M. Hayden n'a fait que réitérer un point de vue exprimé à plusieurs reprises par l'Australie et qui se rapproche de la position française.

Le ministre, observe-t-on, a condamné le terrorisme et la violence, et souligné que son pays encourageait les formations politiques du territoire à travailler en vue d'un consensus sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. L'Australie, at-il dit, continue de croire que - la | de le faire), mais jamais avec participation et le dialogue sont préférables au retrait » et regrette que les élections du 18 novembre « se soient déroulées dans un climat

son commentaire sur la situation en Nouvelle-Calédonie « était une simple constatation de fait, indéniable et indiscutable » et qu'il ne regrettait nullement ses propos.

Aux Trois Quartiers,

le Rétro, un style pour les fêtes.

**Trois Quartiers** 

17 Bd de la Madeleine, Paris - Tél. 260.39.30 - Retrouvez le plaisir d'acheter

de tensions politiques ». M. Hayden a déclaré jeudi que

COPIES COULEURS PROFESSIONNELLES sur papier liford Cibachrome ou sur film ETRAVE 38, AV. DAUMESNIL PARIS 12è \$347.21.32

l'importance de l'enjeu, ni par la qualité de son interlocuteur. Est-ce par ironie, il prévient qu'il emploiera - lui si souvent qualifié de «Giscard de gauche» - le même ton que celui-ci. Il le fait, mais avec plus de chaleur, plus de conviction, et avec autorité. Au point que, pas une seule fois, il n'est interrompu par la droite. Son discours, où il mêle habilement la critique de la situation sociale en Nonvelle-Calédonie, l'affirmation de l'autorité de l'Etat, la volonté de dialogue, le rappel des responsabi-lités de l'ancienne majorité. Bref, il fait un parcours sans faute. Sa conclusion qui reprend des propos tenus par M. Bernard Stasi, ministre des départements et territoires d'outre-mer dans le gouvernement de M. Pierre Messmer de 1973 à 1974, soulève un tonnerre d'applaudissements à gauche et laisse la droite sans voix. Il a gagné la partie.

Dans les couloirs, à la sortie, un député UDF reconnaît que tout cela confirme que l'ancien président de la République « a toujours un lien affectif avec la politique », pendant qu'un autre concède que l'actuel premier ministre s'est élevé « à la hauteur d'un homme d'Etat ».

M. Pierre Messmer lui-même, s'il trouve que M. Fabius . ne s'est pas clairement engage . explique aussi que la départementalisation pronée par M. Giscard d'Estaing . ne peut pas être la solution pour la Nouvelle-Calédonie » et que, de toute saçon, c'est « à ses représentants d'établir eux-mêmes le statut

Pour le RPR, M. Pierre Messmer revint à la charge. A son appel au respect de l'autorité de l'Etat, au maintien de l'ordre public, à l'affirmation de la valeur du suffrage universel, mise en cause selon lui par le secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, M. Joxe répondit par le rappel des dissolutions de l'Assemblée territoriale de

#### LES SÉNATEURS SOCIA-LISTES JUGENT « DANGE-REUSE ET INOPPORTUNE > LA CRÉATION D'UNE COM-MISSION DE CONTROLE

Après la décision prise par l'oppo-sition (majoritaire au Sénat) de constituer une commission de contrôle sur le fonctionnement des services publics en Nouvelle-Calédonie (*le Monde* du 29 novembre), les sénateurs socialistes ont jugé cette initiative « inopportune » parce qu'au moment où se déroulent dans ce territoire « des événements graves qui ne laissent personne indifférent, on a assisté, au cours de la nuit du 27 au 28 novembre 1984 [au Sénat] à une manœuvre politi-cienne destinée à gêner l'action gou-vernementale ». Ils l'ont également qualifiée de « dangereuse », car « elle ne peut qu'exacerber les ten-sions déjà existantes dès lors que la France apparent divisée. France apparaît divisée ». La commission de contrôle, réunis

La commission de contrôle, réunie mercredi 28 novembre, a désigné son bureau : M. Yvon Bourges (RPR, Ille-et-Vilaine), président; MM. Etienne Dailly (Gauche dém., Seine-et-Marne). Pierre Ceccaldi-Pavard (Un. cent., Essonne), Pierre Matraja (PS, Bouches-du-Rhône) et Serge Boucheny (PC, Paris), vice-présidents; M. Jacques Mossion (Un. cent., Somme), secrétaire; MM. Jean-Marie Girault (RI, Calvados) et Jean-Pierre Tizon (RI, Calvados) et Jean-Pierre Tizo (RI, Manche), rapporteurs.

Comme le dira le premier ministre, « le débat a été de haute tenue »... tant que les caméras de télévision étaient là. Mais dès leur départ, par le biais d'un rappel au règlement, M. Jean-Louis Masson, député RPR de la Moselle, affirma que, pour avoir le droit de vote en France, - il faudrait bientot ètre soit immigré, soit indépendantiste

Le ministre de l'intérieur s'est alors demandé s'il était possible à l'Assemblée nationale « de parler de questions graves et sérieuses dans le calme ». La réponse fut positive en grande partie, mais en partie seulement. Il serait sonhaitable qu'elle le soit lorsque viendra le grand débat annoncé par M. Fabius.

THERRY RRÉWER



### La panacée ?

La départementalisation serait-elle la panacée pour les

les pays indépendants voisins. en se traduisant essenti ces collectivités. Il en est ainsi résulté une société post coloniale caractérisée, dans le secteur éco-nomique, par des situations priviégiées de monopole, des écarts privé, et, dans le secteur social,

politiques permettra d'apporter aux spécificités de ces terres des réponses mieux adaptées.



l'Etat. Il n'a pas oublié. Il ne veut de ce territoire ». Quant à M. Gisterres françaises d'outre-mer? par la coexistence de deux uni-Dix-sept minutes durant, il mélancard d'Estaing, il confie simplement Les députés des vieilles colonies vers : le monde des fonctionqu'il aurait aimé apporter trois gera les rappels de son action, les de Guadeloupe, Guyane, Martininaires et des commercants, aux · éléments d'information », après critiques de ses successeurs, ses proque et Réunion, dont les proposiintérêts convergents, et celui des positions pour l'avenir, sans qu'il y l'intervention du premier ministre : ouvriers et des paysans, en tions de loi aboutirent à la loi du c'est sous son septennat qu'a été commencée la réforme foncière ; en ait forcement concurrence d'une 19 mars 1946 - qui ériosa ces movenne quatre fois plus pauvre phase de son discours à l'autre. Il que le premier et frappé d'un terres en départements, parle, certes, avec cœur des Cana-1979, un plan d'aide aux Canaques l'espéraient sans doute. Le princhômage nettement plus aigu ques, avec force du rôle de l'Etat, avait été mis en place; si en 1975 il cipe d'assimilation, sur lequel n'a pas reçu la délégation du gouvermais son style d'éloquence ne sounement local, c'est que ce n'était pas sa responsabilité, mais de celle du était fondé ce texte, semblait lève pas la passion. Il est applandi sur les bancs de la droite (même si La politique de départementaconstituer le remède à tous les lisation, malgré ses conséproblèmes, dans la mesure où la une fois M. Raymond Barre oublie quences positives, n'a pas empêlogique de cette loi deveit abolir ché les anciennes colonies de La prestation de celui qui, député, le régime spécial qui ne rendait pas applicables de plein droit, dans ces terres lointaines, les présenter les caractéristiques continue à se conduire en « ancien président de la République en exer-cice » est terminée, mais avant ce des pays en voie de développe-A gauche, on est d'abord respec-tueux. Aussi, M. Louis Mermaz n'a guère de mal, au début tout au moins, à obtenir le silence. Mais plus ment, l'importance des transthe same of the lois et décrets adoptés en métroface à face au sommet, l'hémicycle conomie très artificielle. avait retenti d'autres échanges. Certes, les effets de cette L'égalité étant en droit théorile temps passe, et moins les ricane-M. Jacques Brunhes, député compolitique ont été bénéfiques. Les ments sont contenus, malgré les \*chut /\* de M. André Billardon, président du groupe socialiste. Et lorsque M. Giscard d'Estaing rapmuniste des Hauts-de-Seine, avait ouvert le feu, affirmant que la droite départements français d'outreles faits, et les DOM sont promer connaissent un niveau de vie cressivement devenus des « liots tenait - un langage colonialiste d'un autre âge ». M. Pierre Joxe sut trouéconomique et de protection iuridiques» dans le droit fransociale infiniment supérieur à ce Production in the pelle qu'il a en plus de voix que M. Mitterrand en mai 1981 en ver le ton qui convenait pour entrai-ner l'adhésion des députés de gaucais : ce constat a engendré des qu'il est généralement dans tous frustrations d'autant plus vives que les particularismes locaux Nouvelle-Calédonie, M. Henry Deliste, député socialiste du Calpensif, la tête entre les mains, penmétropole n'a jamais été intégra-lement étendue aux DOM, et la vados, se dresse pour clamer : « Voici le président de la Normelledant tout le temps du discours très anti-colonialiste du ministre de l'intérieur. Si M. Robert-André politique de départementalisation par la gauche métropolitaine. Vient le tour du premier ministre. M. Fabius ne paraît pas troublé par Vivien y vit « l'apologie du marpolitique de régionalisation xisme . M. Stirn, qui est favorable par l'augmentation croissante actuelle, qui se propose de romà l'indépendance, approuva l'appel à la paix, et applaudit aussi M. Valéry des subventions, laquelle n'a fait pre avec la tradition centralisaqu'accroître la dépendance de trice en espérant que le transfert Giscard d'Estaing.

> 117天花。 THE PARTY OF THE

EALASSEMBLE

d Giscard d'Estai

and the second second with the

والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج

The second section of the second

A PART OF THE PART · "哦我是家族

The second section of the second



### ÉVOQUÉE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

### M. Giscard d'Estaing : préparer une départementalisation progressive

M. Valéry Giscard d'Estaing rap-pelle que pendant sept ans, il a été le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire ». Puis il demande au premier minis tre : « Qu'est-ce qui vous a conduit à revenir sur la mise en œuvre du statut que vous avez voulu, que vous avez fait voter et dont vous avez entrepris l'application? » Evoquant la situation du sous- préfet détenu », le député du Puyde-Dôme déclare : - Qu'il vous ait fallu, pour agir, du temps et de la prudence, je l'admets, mais la situation dure depuis plusieurs jours. Or la prise d'otage n'est pas plus res-pectable en politique qu'en droit commun. » Il s'étonne aussi que ne soient pas respectées les « attribu-tions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » élu par les récentes élections à l'assemblée territoriale et les «échéances» fixées dans la loi, c'est-à-dire l'organisation du référendum sur l'autodétermination en 1989. Car, pour l'ancien président de la République,

F PRESE

er i su stag

tume canaque prononcée lors des cérémonies funéraires : « Pour que l'ossature de la parole demeure la

liane qui unit le pays. > Reconnaissant que « l'autodétermination est une perspective très largement acceptée., M. Giscard d'Estaing rappelle que sous son sep-tennat « nous avons conduit à l'indépendance le territoire des Afars et des Issas», et que lui-même, «le 17 juillet 1979, place de la Marne, à Nouméa ., a déclaré que : «la France ne ferait rien contre la volonté des habitants de l'archipel». Mais, pour lui, -autodétermination - et «indépendance» ne sont pas «synonymes». Il précise qu'à ses yeux, «dans le monde moderne, n'existent que deux statuts d'avemir : l'indépendance et un statut de type départementaliste». C'est le second qui constitue aujourd'hui la - solution de progrès -. Il ajoute que nombreux sont les Mélanésiens qui veulent la liberté et la justice, mais aussi la modernité, et qui estile non-respect de la loi risque de ment que la République française faire perdre sa cuidibilité à toute est la mieux placée pour leur politique, fut-elle de rechange ». Il apporter cette modernité». De plus,

Dès le début de sa prise de parole, cite à ce propos une parole de la cou- il demande si \*évoquer en fait de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des premiers occupants - ne serait pas - une variante de la pensée raciste » ?

Après avoir évoqué sa visite . sur place, à Lifou, où je suis entré dans la mairie, où j'ai rencontré les chefs canaques et discuté avec eux», l'ancien président de la République rappelle le résultat de l'élection de mai 1981 : «Les indépendantistes avaient appelé à voter pour mon concurrent, l'actuel président de la République. Sur 52200 votants, j'ai obtenu 34200 voix, soit 65,5 %, contre 18000 à M. Mitterrand», alors que, souligne-t-il, en 1974, c'est M. Mitterrand qui - avait eu la majorité avec 18 500, voix alors que i'en obtenais 17 900 (1) =.

Puis le porte-parole de l'UDF fait au premier ministre une · proposition »: « Puisque pour vous l'autodétermination a pour écho l'indépendance, permettez aux Néo-Calédoniens de choisir librement, faites que nous puissions préparer une autre formule, un autre statut, une départementalisation progressive qui efface les privilèges et assure l'égalité de progrès entre les différentes communautés. Puis mettez aux voix les deux options lors du scrutin sur l'autodétermination. - Enfin, il demande que le gouvernement présente une com tion sur le sujet à l'Assemblée nationale, « suivie d'un large débat ».

(I) Au second tour de l'élection pré-sidentielle de 1974, M. Mitterrand avait recueilli 18 483 voix (50,74%) et M. Giscard d'Estaing, 17 937 voix (49,25%). Il y avait en 29,70% d'abstentions. Au second tour de l'élection présidentielle de 1981, M. Mitterrand avait obteau 18 039 suffrages (34,94%) et M. Giscard d'Estaing, 34 250 (65,50%). Il y avait 27,86%

 Au RPR. - Dans la composition de l'équipe du secrétariat général du RPR publice dans le Monde du 29 novembre, une ligne sautée a fait omettre le secrétaire national chargé des fédérations, M. Alain Marleix, reconduit dans ses fonc-tions. M. François Fillon, député RPR de la Sarthe, secrétaire national chargé de la défense, est maire de Sablé (et non du Mans).

# **ACHETEZ** LES YEUX OUVERTS 44 Ordinateurs & 87 logiciels de jeu.

Choisir votre ordinaacheter exactement les ORDINATEUR VIO logiciels de jeu dont vous 44 mandres avez besoin, c'est le cadeau de VOTRE ORDINA-TEUR pour les fêtes de fin d'année.

Dans son numéro SPÉ-CIAL NOËL, VOTRE ORDI-NATEUR passe en revue les meilleurs matériels informatiques.

17 Fchez votre marchand de journaux.

#### M. Fabius: trop peu et trop tard

Répondant à M. Giscard d'Estaing, le premier ministre annonce immédiatement que le gouvernement « accepte bien volontiers - l'organisation d'un débat à l'Assemblée « dans la quinzaine qui vient ». Puis il évoque les « réalités économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie - : l'importance des terres appartenant aux « caldoches », le faible nombre de bacheliers parmi les Mélanésiens, le fait qu'il n'y en ait aucun parmi les fonctionnaires d'Etat moyens et supérieurs nommés dans le territoire. M. Laurent Fabius reconnaît que la précédente majorité a fait en 1976 un effort dans le domaine foncier, mais qui s'est révélé très insuffisant . Il ajoute que la ganche, sans être suivie par l'opposition ». a créé divers offices de développe ment et vient d'adopter, - bien tard, un plan de modernisation de la

fonction publique -. Puis le chef du gouvernement demande à l'ancien président de la République de se mettre • à la place des populations canaques : que peuvent signifier pour elle le concept de modernité? • Evoquant l'évolution institutionnelle du territoire, il rappelle qu'en 1956 une loicadre avait fixé une procédure d'évolution, mais qu'en 1963, 1965, 1969 • les gouvernements sont revenus sur leurs engagements, portant ainsi atteinte à des situations considérées comme acquises ». Il ajoute : « Vous-même, monsieur le président Giscard d'Estaing, n'avez pu recevoir, en 1975, le président de l'Assemblée territoriale accompagné d'une délégation. Sans doute les contraintes de votre emploi du temps étaient-elles trop lourdes, et c'est au retour de ce voyage à Paris que le président de l'Assemblée territoriale a décidé de fonder ce qui est devenu aujourd'hui le mouvement indépendantiste » (1).

Pour M. Fabius, l'affaire est simple : · Au cours de toutes ces années, on a toujours agi trop peu et trop tard. Quand les Canaques randaient l'autonomie, malheureusement, vous étiez contre. Quand nous avons demandé l'autonomie, les autonomistes étaient devenus indépendantistes. » Il consirme que le président du gouvernement du territoire est effectivement considéré comme tel et rappelle que, lors de la discussion du projet de statut, certains députés, dont M. Pierre Messmer, avaient jugé trop éloignée l'échéance de 1989 pour le vote d'autodétermination.

- La question, aujourd'hui, explique le premier ministre, n'est pas de savoir où il serait préférable d'aller, elle est de savoir quelle situation adopter pour sortir de tragiques difficultés. - Il s'étonne que M. Giscard d'Estaing ait demandé au gouvernement d'appliquer le statut pour lui demander ensuite de l'abandon-

Pour l'avenir, il constate : « Nous avons aujourd'hui deux communautés face à face, et le terrain est tel qu'il faut absolument que des contacts se nouent et que des évolutions se réalisent pour sortir de cette tension et trouver en commun la solution. Nous avons dès l'abord demandé avec sorce que l'ordre soit respecté. Comme il ne suffit pas de le demander et qu'il saut aussi en prendre les moyens, nous avons renforcé, et nous continuerons de le faire dans les prochains jours, nos capacités d'assurer l'ordre public. . Mais il ajoute que le gouvernement manifeste aussi sa - volonté de dialogue - et que M. Barbeau, le haut fonctionnaire envoyé sur place, examine « les conditions dans lesquelles devra être accéléré le processus d'autodétermination qui doit permettre d'aboutir à un choix, y compris celui de l'indépendance, en

91174711/11/1

La première

biographie exhaustive

en France : le portrait

l'opinion le plus grand

de Lincoln publiée

sans fard de celui

qui demeure pour

Président des États-Unis.

nautés leur droit légitime d'expres-sion. A la suite de la mission d'information, le gouvernement envisage d'engager la discussion avec le gouvernement du territoire et avec différents partis, dont le Front de libération, pour amorcer la mise en œuvre du processus d'autodétermination, indique le chef du gouvernement. Ce qu'il souhaite. c'est éviter les affrontements et trouver une solution respectant les droits légitimes de chaque communauté ».

Enfin. M. Fabius confie qu'un commentaire l'a - particulièrement touché . Il le cite : - Il n'y a pas de solution de facilité. Les uns et les autres doivent s'exprimer avec modération et même humilité. Parce que la difficulté du problème ne date pas de mai 1981. Tous les gouvernements des dernières décennies v ont donc une part de responsabilité. Et aussi parce que rien ne doit être fait ou dit qui puisse rendre le climat plus tendu ». Se tour-nant vers l'ancien président de la République, le premier ministre déclare : « Ce commentaire est de M. Stasi. Si vous ne pouvez pas pas encore - être d'accord avec le gouvernement de la France, je sou-haite que vous le soyez au moins avec M. Stasi. »

(1) Le président de l'Assemblée territoriale était à l'époque M. Yann Céléné Uregei, devenu depuis lors secré-taire général du FULK (Front uni de libération kanake) et membre du gouvernement provisoire constitué par le



Line bonne viée, des notes importantes, tout ça n'a pas

**VOTRE CALEPIN** 

ÉLECTRONIQUE

adresse, nous vous expédie-

**POCKET MEMO** 

**PHILIPS** 

|   | A renvoyer à Philips Data Systems. Departe<br>ment Bureautique Distribution 5, Square Max<br>Hymans - 75741 Paris Cedex 15. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nom et prénom                                                                                                               |
| J |                                                                                                                             |
| ı | Société                                                                                                                     |
| 4 | Service                                                                                                                     |
|   | Adresse de bureau                                                                                                           |
| ı |                                                                                                                             |
|   | Code Postal                                                                                                                 |
|   | Tel                                                                                                                         |
|   | IGH                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                             |



PHILIPS

### CHARLES JOURDAN

ET 87 LOGICIELS

DE EU: ACHETEZ

LES YEUX GENERTS

EXTRAIT D'UN ARRÊT RENDU LE 27 JUIN 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENÖBLE

#### **ENTRE:**

La Société CHARLES JOURDAN

Monsieur Jean NAZARETIAN

La Société de Chaussures JAR 26, Bd des Dames

13002 MARSEILLE Par jugement du 24 Juin 1983, le Tribunal Correctionnel de VALENCE a déclaré Jean NAZARE-

TIAN coupable du délit de contrefaçon...

Il l'a condamné à 5.000 F d'amende,

Il a déclaré la S.A.R.L. JAR civilement responsable de NAZARETIAN. Puis statuant sur les réparations civiles sollicitées par la Société poursuivante,

A condamné in solidum NAZARETIAN et la Société JAR à lui payer la somme de 20.000 F à titre de

A ordonné la publication du dispositif du jugement dans les journaux "LE MONDE", "LE FIGARO" et "LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ", aux frais de NAZARETIAN et de la Société JAR, également à titre de domma-A prononcé la confiscation des modèles contrefaits au profit de la Société CHARLES JOURDAN... Attendu qu'il appartenait à NAZARETIAN de démontrer que le modèle CAPRICE n'était pas "nou-

veau"; que si la Société JOURDAN a apporté les justifications propres au modèle concerné, NAZARE-TIAN n'a pas fourni, en ce qui le concerne, semblables justifications qui auraient pu "visuellement" Attendu qu'en dehors d'un préjudice essentiellement matériel tiré du nombre de chaussures contrefai-tes et mises sur le marché par NAZARETIAN, il faut tenir compte du préjudice à caractère commercial,

disons de créativité subi par la S.A. JOURDAN; qu'il est indiscutable que la conception, puis la création, enfin le lancement d'un modèle original de chaussures; représentent de nombreuses heures de travail, pour les concepteurs, les dessinateurs et les réalisateurs qui sont des personnels qualifies à haut niveau de rémunération; qu'il s'y ajoute les frais importants de publicité pour faire connaître le produit; qu'indument, le contrefacteur profite de tout ce travail ; qu'il conviendra d'élever à la somme de 100.000 F le montant des dommages intérêts à accorder à la Société JOURDAN...

#### PAR CES MOTIFS

La Cour, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, mais élève, sur l'action civile de la somme de 20.000 F à celle de 100.000 F, le montant des dommages-intérêts dûs in solidum par NAZARETIAN et la Société JAR à la S.A. JOURDAN. Pour Copie Conforme

Jacques KAM Avocat à la Cour

A L'ÉMISSION TÉLÉVISÉE « PARLONS FRANCE »

#### M. Fabius annonce la création de 50 000 travaux d'utilité collective

vention télévisée, le 28 novembre, dans le cadre de l'émission « Parlons France » sur TF 1, M. Laurent Fa-bius a annoncé que » plus de 50 000 TUC (vavaux d'utilité collective) étaient déjà offerts - à des jeunes de moins de vingt et un ans.

Comme il s'y était engagé il y a un mois, le premier ministre a donc pu chiffrer l'effort qui était entrepris pour trouver une réponse à - la marginalisation des jeunes -. Il a précisé qu'il signera, ce 29 novembre, « un contrat avec quinze asso-ciations nationales qui vont embau-cher 36 000 jeunes » et que les 14 000 autres TUC provenzient des départements et des collectivités. Très rapidement, a affirmé M. Fabius, les travaux d'utilité collective pourraient profiter - à beaucoup plus qu'à 100 000 jeunes -.

Tout en domant des exemples des travaux d'utilité collective - restauration d'espaces verts, plantations, balisage d'un circuit pédestre, arsonnes âgées, - le premier ministre

M Fabius pédagogue. –
 Selon un sondage SOFRES réalisé

pour un groupe de journaux de pro-vince, 43 % des personnes interro-

gées n'éprouvent pas de sympathie pour M. Laurent Fabius, alors que 41 % en ont. La compétence - est.

de loin, la première qualité qui lui

est reconnue (par 36 % des per-

sonnes interrogées). 40 % n'ont pas

d'opinion sur son bilan qui est jugé » plutot négatif » par 31 % et » plu-

Les Français lui reconnaissent des

qualités pédagogiques : 53 % esti-

ment qu'il . explique bien » sa poli-

tique: deux Français sur trois pen-

sent qu'il est bon qu'il vienne

s'expliquer chaque mois à la télévi-

sion. Une majorité (52 %) estime

qu'il n'a pas l'étosse d'un président

14 novembre auprès d'une échantil-lon national de mille personnes

représentatif de la population fran-

Les préfets « chefs de guerre ».

- « Vous êtes les chefs de guerre de

la bataille économique et sociale », a déclaré M. François Mitterrand,

bres du corps préfectoral réunis à

çaise âgée de dix-huit ans et plus.

Ce sondage a été réalisé le 9 et le

tôt positif - par 29 %.

de la République.

EN BREF

A l'occasion de sa deuxième inter-ention télévisée, le 28 novembre, un emploi définitif... a souligné que « ce n'est bien súr pas

Au ministère du travail, où l'on confirme les premiers résultats obtenus par la campagne en faveur des TUC, on note cependant que, pour l'heure, aucun jeune n'a commencé réellement une activité (la décision a été prise en septembre et les textes sont sortis fin octobre).

#### « Tolérance et ouverture »

- Je suis plutôt un calme. Il faut faire preuve de beaucoup de tolé-rance et d'ouverture. Ce ne sont pas seulement des mots, mais des vertus qu'il faut pratiquer en France, a également déclaré M. Laurent Fabius. Le premier ministre s'est félicité de l'accord qui vient d'intervemir entre l'Etat et la mairie de Paris pour la candidature de la capitale à l'organisation des Jeux olympiques de 1992. - Je serai ravi d'avoir M. Chirac à Matignon pour signer tout cela », 2-t-il dit.

l'Elysée. Le chef de l'Etat a assuré

qu'il se tiendrait au courant,

semaine après semaine, des résultats

obtenus en faveur de l'emploi des

• M. Edgar Faure et M. Barre.

M. Edgar Faure, sénateur du

Doubs (Gauche dem.), a declaré,

dimanche 25 novembre, au « Grand

Jury RTL-le Monde - à propos des

candidatures à l'élection présiden-tielle : « Si le choix se présentait pour moi aujourd'hui, j'inclinerais

vers Raymond Barre, pourquoi le

cacher. Dans deux ou trois ans,

nous verrons bien comment se pré-

Toutefois, il s'est dit en désaccord

avec M. Barre sur la cohabitation

car rien dans la Constitution ne

dit qu'un président doit partir

quand il perd les élections législa-tives ». Partisan du maintien du mode de scrutin majoritaire, il s'est

dit prêt à former un éventuel gou-

vernement à l'appel de M. Mitter-

rand en 1986, si les dirigeants de

● Alain Delon politologue -L'acteur de cinéma Alain Delon se

dit • prêt à monter au crèneau der-

l'Opposition l'acceptaient.

sentera la situation.

#### LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Seuls les députes socialistes ont approuvé, mercredi 28 novembre, l'accord intervenu les 2 et 3 octobre derniers entre les gouvernements de la Communauté économique européenne, portant sur le financement du budget rectificatif supplémen-taire de la CEE pour 1984. Les députés communistes et UDF se sont abstenus. Ceux du RPR ont refusé de prendre part au vote.

Aussi bien le secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures, M. Jean-Michel Baylet, que les rapporteurs pour avis des commissions des affaires étrangères et des finances, MM. Paul Dhaille (PS, Seine-Maritime) et Charles Josselin (PS, Côtes-du-Nord), ont insisté sur la nécessité d'un tel accord qui vise surtout à préserver la politique agricole commune. Refuser cet accord, ce serait prendre la responsabilité de priver nos agriculteurs d'une partie de leurs ressources ., a affirmé M. Dhaille.

La contribution des dix pays de la Communauté se fera sous la forme d'avances remboursables. Cette formule constitue une nouveauté nécessaire et « exceptionnelle », le verse-ment pour chacun des Etats de 1 % de la TVA perçue ne suffisant pas à

interview à Paris-Match, daté du

7 décembre, ajoutant qu'il considère

M. Jean-Marie Le Pen comme

l'homme • le plus sincère •. En

revanche, tous les autres hommes

politiques lui apparaissent comme

estime que - Giscard et Chirac se

sont livrés à une partie de poker

menteur et même à une querelle de

veau maire du Puy-en-Velay. -M. Bernard Jammes (UDF-PR) a été élu, mardi 27 novembre, maire

du Puy-en-Velay (Haute-Loire) au

premier tour de scrutin, par 22 voix

contre 6 au candidat socialiste, 3 à

un candidat modéré et 4 bulletins

blancs. Il succède à Roger Fourney-ron (UDF-CDS), décédé le 10 no-

[Né le 25 octobre 1940 à Espaly, dans la bantieue du Puy, M. Jammes a été élu

au conseil municipal de cette commune, sur la liste de l'ancien maire, aux élec-

tions municipales de mars 1977. Depuis mars 1983, il était deuxième adjoint au

départemental de développement de l'artisanat, un organisme qui relève de la

M. Jammes est directeur du comité

vembre dernier. - (Corresp.)

M. Jammes (UDF-PR), nou-

des guignols qui se déchirent - et

assurer le financement des besoins

Ainsi, le montant des avances a été fixé à 1003 millions d'ECU, la France devant verser 22,8 % de ce montant, soit 228,6 millions d'ECU (1,56 milliard de francs). Mais ce versement n'interviendra qu'après le vote du collectif budgétaire.

Le principe d'avances remboursables a été critiqué par les députés communistes, RPR et UDF, qui ont également déploré l'absence de maî-trise des dépenses de la CEE.

#### Pensions alimentaires

L'Assemblée a d'autre part adopté en deuxième lecture le projet de loi relatif au recouvrement des pensions alimentaires (le Monde du 4 octobre). A la demande du gouvernement, les députés ont modifié en partie le texte du Sénat (le Monde du 1st novembre). Cette modification vise à faire bénéficier l'un des parents divorcés d'une - allocation différentielle - de sou-tien familial à titre d'avance en cas de versement partiel de la créance

# L'allocation parentale d'éducation

#### LES DÉPUTÉS SOCIALISTES **DEVRAIENT RENONCER**

A EN DEMANDER LA SUPPRESSION

Les députés socialistes ne tente-ront probablement pas de redé-ployer ailleurs les quelque 800 mil-lions de francs prévus dans le projet de loi sur la famille pour financer la referie cour controlle pour financer la création, sous certaines conditions, d'une allocation parentale d'éduca-tion de 1 000 francs à l'occasion de la naissance d'un troisième enfant. Après que le bureau exécutif du PS eut exprimé son désaccord avec

PS eut exprimé son désaccord avec le principe même de cette mesure (le Monde du 23 novembre) jugée injuste. le président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale avait été mandaté par le premier secrétaire du PS, M. Lionel Jospin, pour demander aux députés d'étudier sa suppression et une autre utilisation des 800 millions de francs qui y sont consacrés. Les députés socialistes devaient, faute d'accord avec listes devaient, faute d'accord avec le gouvernement sur ce redéploie ment, préparer des amendements visant à corriger l'« injustice » de cette mesure notamment. Il semble que les députés s'en tiendront là. Le gouvernement, en effet, n'a pas donné son accord pour la solution alternative envisagée par les parle-mentaires, et qui aurait consisté à enfant - au lieu de créer l'allocation

#### Budget rectificatif de la CEE pour 1984 | Le projet sur la montagne est adopté

L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, mercredi 28 novembre, le projet de loi relatif à la protection et au développement de la montagne (le Monde du 29 novembre).

Si la discussion du texte, commencée le mardi 27 novembre, s'est déroulée entre «montagnards» aux vues très proches, le clivage droite-gauche s'est cependant vérifié encore une fois. Communistes et socialistes ont approuvé le texte. Le RPR et l'UDF se sont abstenus sans pour autant exclure un vote positif en troisième lecture.

Avant de voter sur l'ensemble du projet de loi, l'Assemblée a repoussé une disposition proposée par le Sénat visant à affecter la taxe communale et la taxe départementale sur les remontées mécaniques à un fonds d'indemnisation des communes victimes d'une absence ou d'une insuffisance d'enneigement, une sorte d'assurance neige». Les députés ont, d'autre part, rejeté, à la demande du gouvernement, des modifications proposées par la com-mission spéciale — dérogatoires au droit commun — en matière d'installation de micro-centrales hydrauliques par les communes.

#### **AU SÉNAT**

#### Le budget de la justice est rejeté

Après avoir adopté les crédits de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération, le Sénat a rejeté, mercredi 28 novembre, ceux de la justice, socialistes et communistes les approuvant (le Monde des 15 sep-tembre et 25 octobre). Aces der-niers s'est ajouté M. Jean Mercier (gauche démocratique, Rhône), qui estimé que l'œuvre de M. Robert Badinter subsistera, hors des décombres de la gestion malencontreuse de la gauche - avec laquelle, alors radical de gauche, il avait pris ses distances en 1983.

Tout en approuvant les priorités retenues par le ministre de la justice, garde des Sceaux (humanisation des prisons et informatisation des juridictions), les sénateurs en auraient souhaité une troisième : l'éducation surveillée, Les moyens ne suffiront pas pour répondre aux besoins, observe M. Georges Lombard (Un. cent., Finistère), rapporteur de la commission des finances; la prévention devrait être en 1986 un secteur prioriraire, note M. Germain Authié (PS, Ariège), rapporteur de la commission des lois.

Pour M. Charles Lederman (PC, Val-de-Marne), • la délinquance n'est pas une fatalité • et la prévention, l'éducation et, si nécessaire, la répression, doivent venir à bout de l'insécurité. Avant de constater à

dans l'hémicycle sénatorial n'avaient pas été marqués par des excès de passion. M. Badinter relève le progrès - sans précédent -accompli dans le domaine de l'éducation surveillée et il précise que son budget ne contribue pas à lui tout seul aux opérations de présentation

#### ... et celui de la mer en partie adopté

Le transfert de la construction navale au ministère du redéploie-ment industriel que M. Guy Lenga-gne, secrétaire d'Etat chargé de la mer, justifie par des raisons de stratégie industrielle, n'est guère compris par les sénateurs. Malgré le ton critique des interventions, le budget du secrétaire d'Etat (le Monde du 2 novembre) est adopté à l'exception de crédits de paiment de l'un des titres, en raison notamment de l'insuffisance des subventions au sauvetage en mer. Certains, comme M. Camille Vallin (PC, Rhône), rapporteur de la commission des finances pour la marine marchande relèvent des points positifs comme l'effort consenti à la recherche mari-



#### La Chine des Ts'ing **CADEAUX**

Bijoux et petits objets d'art ancien de 50 F à 1000 F

.14. RUE DE L'UNIVERSITÉ - PARIS VII :

rière Raymond Barre - dans une Loire.] Supercinq tu l'essaies Supercinq tu la gagnes!



12 SUPERCINQ

Jeu National gratuit jusqu'au 31/12/84.

RENAULT precontace eff Modèle présenté RENAULT 5 TSE. Millésime 85. Prix dés en main au 04.10.84 : 61.900 F. RENAULT 5 à partir de 42.800 F (RENAULT 5 L).

Epoustouflante la nouvelle RENAULT SUPERCINQ! Prenez-la vite en main, elle a tout pour vous conquérir. L'espace qu'elle vous offre, son modernisme, sa maniabilité, ses équipements, ses performances vont vous étonner. Venez vite faire un super tour, vous allez adorer!

... Et, en plus, vous repartirez peut-être avec l'une des 12 RENAULT SUPERCINQ que vous pouvez gagner chez votre concessionnaire Renault (dans la version de votre choix). Alors... à tout de suite pour un essai super sympa!

Renault Supercinq
plus cinq que la 5

The state of the s

1995 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 -1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996

Les auances de - make to but <del>statistic</del>e, it

> na saninaina il jeriga والمؤلف فالمختلطين الموادي الموادي والواد The Marie Committee of the

> ner comme was your fire despite of ency refriguestion is agreed to التوليها يويدي منب

itte année.



Le Monde

••• LE MONDE - Vendredi 30 novembre 1984 - Page 11

# société

#### **ELECTIONS INCERTAINES CHEZ LES ENSEIGNANTS**

#### La FEN menacée par FO

Quelque sept cent mille secondaire doivent élire, le handi 3 décembre, leurs représentants dans les commi administratives paritaires ont en lieu en 1982 ou en 1979, si le dernier-né des syndicats enseignants, créé par Force ouvrière, ne venait bouleverser le ieu.

Depuis la deuxième guerre mondiale, les choses étaient assez simples. La Fédération de l'éducation nationale (FEN), par l'intermé-diaire de ses différents syndicats catégoriels, détenait une position dominante: le Syndicat national des instituteurs et des professeurs de collèges (SNI-PEGC) rassem-blait en 1983 près de 60 % des instituteurs; le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) obtenait 54,27 % des voix chez les certifiés en 1982.

Même si la «désyndicalisation» a fait baisser le nombre d'adhérents, un syndicat fort est toujours apprécié par les enseignants,

Celui qui « a toujours pense

qu'il était plus important de faire

que de dire » décide de parler.

M. Alain Savary, ministre de

l'éducation nationale, démission-naire le 17 juillet demier, rompt le

silence qu'il s'était imposé.

L'interview qu'il donne à

Mª Mona Ozouf dans le Débat de

novembre en dit long sur la politi-

que et la personnalité d'un homme souvent incompris de ses

Le titre est simple, banal, et

voilà qu'à le considérer de près il

paraît subversif dans la situation

présente : « Une école pour les

le justifient à maintes reprises

« J'ai toujours affirmé que le sys-

tème éducatif devait être centré

sur les élèves et non sur les ensei-

gnants, que ce qui était important

c'était que les élèves apprennent

et non que les enseignants fas-

#èves. > Les propos de M. Sevary

propres amis politiques.

puisqu'il leur assure une meilleure représentation dans les organismes paritaires, amenés à se prononcer sur les promotions ou les muta-

Légèrement ébranlée, après 1968, par le développement du syndicat enseignant de la CFDT (le SGEN-CFDT), la FEN avait sur résister. Le dynamisme de cette organisation confédérée, mais aussi ses propositions souvent hardies, voire à contre courant des idées du milieu, n'avaient séduit que 20 % des certifiés de 1982.

A l'ombre du géant et des contestataires cédétistes, d'autres syndicats tentaient de canter les voix de cenx qui refusaient l'ancrage à gauche de la FEN et de la CFDT. Dans les lycées et collèges, le SNALC, proche de la CGC, bénéficiait de la confiance de 16,13 % des certifiés. Dans les collèges, un syndicat indépendant, le SNC, s'affirmait comme le désenseur des professeurs d'enseignement général (PECG).

Cette situation se perpétuait au fil des consultations nationales. Les quelques déplacements de voix ne

Les nuances de M. Savary

ne se départit pas de son art de la

nuance, qui n'exclut pas la fer-

meté de la pensée. Il règle d'une

phrase son bilan sur l'enseigne-

ment privé: « C'est plus qu'un

regret. Mais je n'ai eu qu'une maî-

trise partielle du dossier. » Qui

maîtrisait vraiment le cours des

choses? La question reste sans

Même discrétion à propos de

son successeur rue de Grenelle.

En filigrane seulement, l'on

déchiffre ce qui ne surprend pas :

Savary-Chevènement, deux com-

bats différents. Quand M. Savary

rappelle que le rapport Prost était

centré sur les « études » des

lycéens, « et j'insiste sur le mot

études », quand il évoque Jules

Ferry, « novateur en pédagogie »

qui e encourageait les instituteurs

à adopter des méthodes que l'on

dirait aujourd'hui « actives »,

changeaient pas la physionomie générale. La FEN réclamant - des postes et des crédits », et une majorité d'enseignants protestaient régulièrement contre des gouvernements qui ne « faisalent pas de l'éducation la priorité du budget de l'Etat ».

Tout cela, c'était avant 1981. A

l'époque, il était encore facile de faire porter aux ministres « réactionnaires - les carences du sys-tème éducatif. Puis la gauche est arrivée au pouvoir. Ayant participé à cette victoire, nombre d'ensei-gnants espéraient bénéficier des fruits de cette conquête. Mais les lendemains n'ont pas comblé leurs espérances. Une fois l'euphorie passée, instituteurs et professeurs ont déchanté. Les banderoles proclamant « vingt-cinq élèves par classe » sont restées au placard, et les effectifs ont anomenté

Des élèves plus nombreux et moins attentifs, des réformes mal expliquées, des salaires bloqués et amputés du 1 % « contribution solidarité . enfin une querelle scolaire vécue comme une mise en accusation : tous ces éléments.

public doit être « pluraliste » plu-tôt que de « feindre une homogé-

quand il constate que les pro-

grammes scolaires et les examens

ont une « plus grande souplesse »

dans de nombreux pays étrangers

qu'en France, quand il note que

tif japonais se multiplient au moment où le Japon remet en

toutes ces analyses chatouille-

ront, à coup sûr, les oreilles de

M. Chevenement. Il est vrai que

les deux ministres n'ont pas recu

pas donné les mêmes ambitions. Pour M. Savary, comptait d'abord

« le travail en profondeur ».

M. Chevenement doit aller vite :

au moment où, selon son prédé-

cesseur, souffle « un grand vent

conservateur », il sait que le

CHARLES VIAL

références au système éduca-

qui n'existe nulle part »,

ajoutés à des maladresses de l'administration, ont provoqué en quelques années une défiance des enseignants vis-à-vis du gouvernement. Les syndicats majoritaires sont accusés de mollesse ou, pis, de collusion avec un gouvernement qui souhaite augmenter les horaires ou instaurer une sorte de « tutorat ». Désiances et critiques se multiplient, alors que les grands rassemblements laïques ne mobilisent pas la communanté ensei-

faite de pessimisme et d'inquiétude que les enseignants assistent à la naissance, au printemps dernier, d'un nouveau syndicat : Force ouvrière, grâce au renfort de mino-ritaires de la FEN (en majorité des militants trotskistes du Parti communiste internationaliste. PCI), crée la Fédération nationale de l'éducation et de la culture (FNEC). A l'origine de cette opération - qui rompt avec une situa-tion héritée de 1947 - on note le mécontentement du syndicat de M. André Bergeron face à une redistribution des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique qui accorde six sièges à la FEN et

Habiles propagandistes les trotskistes réunis sous la bannière FO s'efforcent de faire prospérer leur nouveau syndicat. Leur mot d'ordre est de rejeter les collèges rénovés, les projets d'établissement, la gestion tripartite.

L'organisation enseignante de FO qui revendique dix mille adhérents et présente trois mille deux cents candidats le 3 décembre, assirme « être en progression depuis la rentrée ». Ces élections sont un test important puisque ses détriment de la FEN. Cette fédération ébranlée pourrait subir une deuxième attaque si la CGT, inspirée par un succès de FO, décidait elle aussi de syndiquer massivement les enseignants. Le départ des maîtres membres ou proches du PC serait un rude coup pour la FEN. Le syndicalisme autonome, héritier du refus d'entériner la scission syndicale de 1947 y survivrait-il ?

SERGE BOLLOCH.

#### UN DICTIONNAIRE POUR SE SOIGNER TOUT SEUL

#### Médicaments sans ordonnance

gner sans danger avec mille médicaments en vente libre? Tel est le sous-titre qu'ont donné à leur livre M. Giroud, professeur de pharmacologie à la faculté de Paris, et son assistant. le docteur Hagège, lorsqu'ils ont entrepris une tache inédite et entre toutes utile, en dénombrant, en classant, en expliteurs peuvent faire pour se traiter...
tout seuls (1).
Certes, tous les médicaments qui

peuvent être vendus sans prescription (ils sont près de quatre mille) ne figurent pas dans ce répertoire -le premier du genre - qui recense néanmoins de nombreux produits que les médecins, et leur propre dic-

tionnaire (le Vidal), ne citent pas. On trouve ainsi, à côté des grands classiques, y compris certains sulfal'Essence algérienne, l'Eau d'Uriage, l'Eau précieuse Dépensier. le Sirop des Vosges ou le Collu S Joullie pour toutes les misères des grippes hivernales, ou encore les Bains Salvia ou le Dépuratif Richelet pour les hémorroïdes, le Charbon du docteur Belloc ou l'Elixir de santé Bonjean pour faciliter la diges-

tion...
Sous ces noms poétiques ou mys-térieux, au parfum du siècle passé, le lecteur du nouveau dictionnaire pourra trouver une composition, des indications (ou des contreindications) et des conseils d'utilisation administrés en toute bonne foi. même lorsque la substance évoquée a tout du placebo... ou de l'eau

Quand et comment peut-on se soi- année, pour 8 milliards de francs de produits pharmaceutiques divers qu'ils se sont prescrits tout seuls, soit 20 % du chiffre d'affaires total du médicament... Leur choix devrait être facilité par un ouvrage original, premier répertoire du « soignez-vous-tout-seul », qui ne manquera pas de provoquer, ici ou là, quelques polémiques, concernant notamment ceux des médicaments cités qui sont, selon la loi, interdits de publi-

> Interdiction qui frôle le tabou de l'information, combattu à juste titre par les associations de consommateurs et par ceux qui ont pour métier

#### D' ESCOFFIER-LAMBIOTTE.

(1) Dictionnaire des médicaments vendus sans ordonnance, du professeur J. P. Girond et du docteur Ch. G. Hagège. Ed. du Rochet, 605 p.

• Un lithotripteur installé en France. - Le premier lithotripteur (appareil permettant de pulvériser certains calculs rénaux par ondes de choc) a été inauguré, mercredi 28 novembre, à l'hôpital Necker de Paris par M™ Georgina Dufoix. ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. Cet appareil, mis au point par la société allemande Dornier, sera accessible à dix services d'urologie de l'Assistance publique de Paris. Un second appareil sera installé à Lyon, puis un troisième dans une autre ville française. Selon une estimation médi-Les Français raffolent de l'auto- cale, quinze appareils seraient médication et ils achètent, chaque nécessaires en France.

#### APPRENEZ L'ANGLAIS

programme de formation

• préparation aux examens universitaires cours spéciaux, vacances de Noël à Londres

PIÈCES DÉTACHÉES - ALGÉRIE

-MAYFAIR INSTITUTE, 34 bis, rue Vignon 75008. Tél. 265-16-75 —

**ELYSÉES Sces** 

53, rue Sainte-Anna, 75002 Paris

Télex: 270618 F ELY 211

# Cette année, le Père Noël n'est pas une ordure.

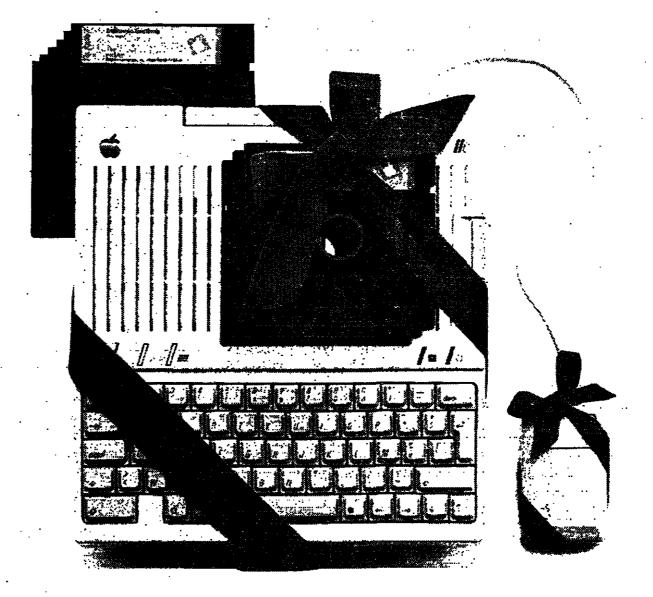

Un Apple IIc, une souris et 3 logiciels pour 12 985 F (prix conseillé), ou 600 F par mois\*. Chez votre concessionnaire agréé Apple.





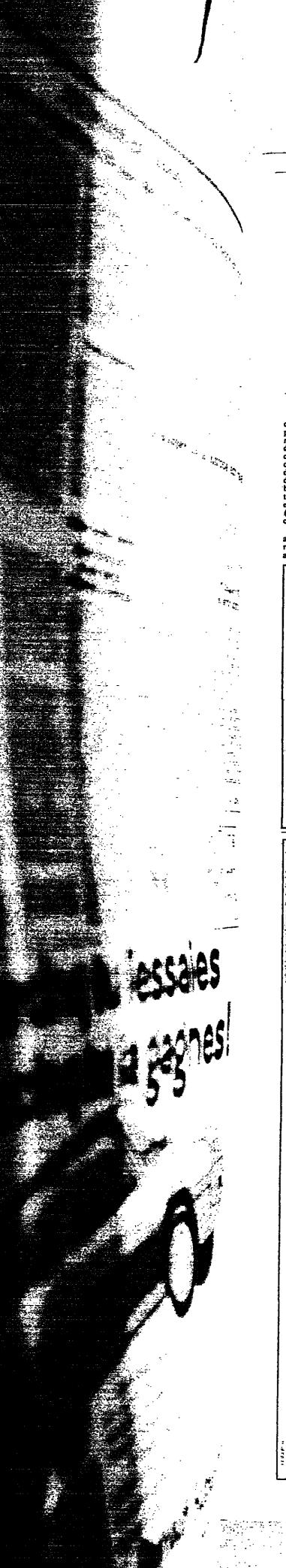

# SOCIÉTÉ

#### LE « PIRATAGE » DU FICHIER DU CEA

#### Une procédure judiciaire pourrait être engagée

En somme, on a appris que le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) faisait de l'énergie nucléaire. Le commentaire ironique de ce dirigeant de la Compagnie internationale de services informati-ques (CISI), même s'il veut démon-trer que les informations « piratées » par le Canard enchaîne dans les ordinateurs de la CISI ne sont pas de nature très confidentielles, ne peut masquer la réalité des faits (le Monde du 29 novembre).

L'affaire est à ce point impor-tante que la CISI, ainsi que l'a déclaré son directeur général adjoint, M. Gérard Dréan, se réserve le droit d'engager une procé-dure judiciaire du fait des préjudices commerciaux qu'une pareille affaire pourrait lui valoir. Le « piratage », affirme la CISI, « n'a pu se produire sans complicité (s) ». et les fichiers qui ont été pillés « jouissaient d'un certain niveau de protection » nécessitant la connaissance de mots de passe permettant d'y accé-

Comment ces mots de passe, comment ces « cless informatiques », qui étaient en principe confidentielles, ont-elles été portées à la comaisance des parates? C'est ce que la CISI s'efforce de trouver. Car, pour elle, l'accès aux fichiers qu'elle gère

n'est pas si simple, même si, parfois, certains de ses clients ne protègent pas assez leurs données. En effet, pour entrer dans un système informatique, il faut tout d'abord se faire clairement identifier par le système que l'on appelle. Puis, une fois cette opération accomplie, il convient de donner à l'ordinateur un mot de domer à l'ordinateur un mot de passe que seul connaît l'utilisateur. Ce n'est qu'après cette procédure dite d'« entrée de sessions » que le client peut accéder à ses fichiers, protégés ou non par tout un « cock-teil de afecutée » deut la plue simtail de sécurités » dont le plus simple élément est un mot de passe. On peut aussi y ajouter un codage des informations stockées, pour qu'elles n'apparaissent pas en clair, un codage des lignes de transmission et

Les fichiers, qui cat été pillés et dont on dit qu'ils n'étaient pas des fichiers CEA, n'étaient protégés que par de simples mois de passe. Ceuxci ont été déconverts, « ce qu'un véritable profane, dit la CISI, n'aurait pu faire ». Reste que cela est difficilement acceptable. Nul doute dans ces conditions que la CISI ne prenne quelques mesures pour dissuader de nouveaux pirates, d'autant que certaines tentatives ratées - auraient été faites sur d'autres systèmes de la société.

#### LA « GRÈVE DU SIFFLET » AUX MINGUETTES

#### Des arbitres de football suspendus dans le district du Rhône

De notre correspondant régional

Lyon. - « Ils ont peur » : M. Vincent Giuly, qui préside l'Amicale des arbitres de football du district du Rhône, explique ainsi la décision, prise par la corporation des hommes en noir », le 6 novembre dernier, de ne plus assurer la direction des rencontres programmées sur le terrain de l'Association sportive des Minguettes de Vénissieux. C'est une nouvelle agression, à l'issue d'une rencontre de joueurs juniors, le 21 octobre, qui a tout décienché. Ce jour-là, un arbitre qui tentait de s'interposer entre deux joueurs belliqueux a reçu des coups de pied dans le ventre.

La protestation et la « grève du sifflet » sur un seul terrain provoquent cependant d'importants ous au sein du monde on football lyonnais. En effet, les dirigeants locaux du district, appuyés par ceux de la ligue régionale, se sont émus d'une décision précipitée qui relève, selon M. Paul Verguin, président du district du Rhône, de la réaction d'une amicale qui a « outrepassé son rôle ». Les dirigeants se sont fâchés et ont décidé de suspendre les arbitres dès dimanche prochain. Sauf accord de dernière heure, tous les clubs de toutes les catégories devront faire en sorte de désigner leur propre arbitre.

Après ce surprenant « carton jaune », qui tend à désamorcer une politique de boycottage d'un club — celui de l'AS-Minguettes — dont toutes les parties s'accordent à reconnaître les efforts pour éliminer

 Le président de la Ligue pour la peine de mort inculpé. – Président de la Ligue nationale contre le crime et pour l'application de la peine de mort, M. Yves Taron a été inculpé, le 13 novembre, d'atteinte à la vie privée et de menaces de mort sous conditions. Beau-père de Luc Taron, assassiné en 1964 par Lucien Léger, M. Taron avait, dans un article paru au printemps dernier dans Paris-Match, déclaré en substance qu'il tuerait Lucien Léger si celui-ci nelle. C'est à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile les éléments violents, la tendance est à l'apaisement. Les arbitres, par la voix de M. Giuly, expliquent qu'ils avaient décidé de bouder Vénissieux parce qu'il y avait eu récidive » un autre directeur de jeu a été frappé par des spectateurs en mai dernier - et que, « six agressions en deux mois dans le même district, c'est vraiment beaucoup trop ». Mais le représentant des arbitres renouvelle sa confiance dans les structures disciplinaires du football, reconnaît que la violence « n'est pas un problème spécifique aux Min-guettes », et il espère une négociation pour « trouver un compromis ».

M. Verguin rappelle, de son côté, que des sanctions ont toujours été prises, que l'agresseur de l'arbitre, le 21 octobre dernier, a été formelle ment identifié – il s'agit d'un ancien joneur de l'AS-Mingnettes, exclu du club au début de cette saison — et qu'il fera l'objet de poursuites. De plus, il tient ses statistiques à jour : six agressions, c'est trop, mais le district organise mille matches par week-end en disposant du temps de trois cents arbitres. Quant à « la peur » invoquée par ces derniers, elle n'aurait aucune raison d'être plus grande qu'à Charlieu, dans l'Isère, ou à Feyzin, dans le Rhône, théâtres récents d'agressions plus graves qu'à Vénissieux... A moins que les arbitres suspendus n'aient été victimes du « syndrome des

#### Minguettes ». CLAUDE RÉGENT.

déposée par la mère et le frère de Lucien Léger que M. Gilles Rivière, juge d'instruction au tribunal de Paris, a inculpé M. Taron.

• La police italienne et Action directe. – En Italie, la police de Turin a annoncé, mercredi 28 novembre, qu'elle avait saisi au domicile de cinq Italiens arrêtés des documents, du matériel et 2,6 kilos de marijuana, montrant que les sus-pects s'étaient livrés à la contrebande de drogue. Elle affirme que ces cinq personnes apportaient une aide au mouvement ultra-gauche français Action directe. - (AP.)

TÉLEX INTERNATIONAL COMOTEL 5227 BANGUI R.C. BANGUI 338B

TEL: 61-01-55 - 61-01-60 TÉLÉGRAMME ROCOTEL BANGUI



BOULEVARD DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE **BOTTE POSTALE 569 - BANGUI** (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

#### EN BREF

#### Soixante-quatre tombes juives profanées au cimetière de Nice

Le consistoire israélite de Nice (Alpes-Maritimes) a déposé plainte contre X, après la profanation, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 novembre, de soixante-quatre des tombes du cimetière israélite du Château, situé dans cette ville. Selon les premiers éléments de l'enquête, les auteurs de cet acte de van-dalisme devaient être plusieurs, et c'est à coups de masse qu'ils ont détruit les tombes, dont, notamment, celles de plusieurs Israélites morts pour la France. Toutefois, ils n'ont aissé aucune inscription sur place.

L'émotion reste très vive parmi la communauté juive de Nice qui compte plus de 30 000 personnes. Le grand rabbin de Nice, M. Jean Kling, a exprimé « son inquiétude et sa tristesse », face à la « recrudescence des actes de violence dans un climat de racisme et de xénophobie qui tend à se développer ». Pour sa part, M. Jacques Médecin, maire de Nice, a denoncé « cet abominable forés! forfait, cette attitude aussi honteuse que làche, qui vise à accroître le sentiment d'insécurité auprès de la population niçoise ».

Enfin, le grand rabbin de France, M. René Sirat, a exprimé « sa très profonde émotion », face à une manifestation d'antisémitisme « qui rappelle à de nombreux survivants et à l'ensemble du judaïsme des événements qu'il y a quarante ans on croyait définitivement révolus ».

#### Vingt-trois blessés par l'explosion d'une chaudière

Vingt-trois personnes ont été blessées – dont trois gravement brûlées – par l'explosion d'une chaudière, le mercredi 28 novembre, à la centrale thermique EDF du Havre (Seine-

Au moment de l'accident, des echniciens procédaient à des essais sur cette chandière auxiliaire neuve, capable de produire 17 tonnes de va-peur à l'héure et utilisée pour le préchauffage du combustible de la centrale. Sous l'effet de l'explosion, la chaudière s'est déplacée sur une dizaine de mètres, pulvérisant un mur intérieur derrière lequel se trouve un atelier d'entretien où travaillaient la plupart des personnes blessées par le souffle de la déflagration ou des proiections de gravats,

 M. Bertrand Delanoë diffamé par l'hebdomadaire Minute. La société éditrice de l'hebdomadaire Minovembre, par la première chambre du tribunal civil de Paris, à verser 50 000 F de dommages-intérêts à M. Bertrand Delanoë, député socialiste de Paris, membre du bureau exécutif du PS, après la parution, dans le numéro du 11 août, d'un article diffamatoire et portant atteinte à sa vie privée.

LA BIÈRE

**QUE TOUS** 

**PRÉFÈRENT** 

#### M. Joxe annonce la réforme de la législation funéraire

- La réforme de la législation fu-néraire paraît nécessaire et elle sera engagée dans les prochaines semaines. » Telle est la réponse faite par M. Pierre Joxe, ministre de l'in-térieur, à une question du député so-cialiste de Saône-et-Loire, M. André Billardon. Le parlementaire évo-quait l'action de Michel Leclerc, qui est parti en guerre contre le mono-pole que la loi de 1904 a accordé aux municipalités et que celles-ci concèdent souvent à des entreprises

puis longtemps et de nombreuses propositions de réforme ont déjà été formulées y compris par des parlementaires. Elles ont toujours échoué. Le ministre de l'intérieur a précisé que la législation funéraire allait donner lieu à une série de réflexions entre les différentes administrations concernées, puis à une seconde phase de discussion avec les représentants des collectivités locales et des professionnels.

#### Tentative de suicide de M<sup>ess</sup> Eliane Descombes

M= Eliane Descombes, dont le mari, propriétaire du restaurant Louis-XIV à Paris, a été assassiné à coups de couteau, le 3 avril 1983. dans sa maison de campagne de l'Eure, et qui est inculpée dans cette affaire, a été retrouvée, lundi 26 novembre, à son domicile, boulevard Saint-Martin, à Paris, dans un état comateux. Un tube de barbituriques a été découvert à côté d'elle et, dans une lettre, Max Descombes fait savoir qu'elle cherchait à se donner la mort. Elle a été transportée à l'hôpital Fernand-Vidal où l'on a constaté divers hématomes sur son corps qui, selon les médecins, auraient pu être provoqué par une

M Descombes, qui est âgée de cinquante-six ans, avait déjà tenté de se donner la mort à deux reprises depuis l'assassinat de son mari.

● L'ONU étudie trois textes contre le trafic de drogue. - A l'as-semblée générale de l'ONU, denx résolutions et un projet de convention, approuvés en commission par es visent à renforcer la lutte contre le trafic de drogue à l'échelon ternational. Ces textes préparent le terrain au sein des Nations unies en vue d'une définition du trafic de manité ». C'est la première fois que cette question est posée dans le ca-dre de l'organisation internationale, ser l'initiative d'un groupe de pays latino-américains – notamment la Bolivie, la Colombie et le Venezuela - auquel se sont associés de nombreux pays, en particulier le Maroc, la Thailande, les Philippines et la Suède. - (AFP.)

LE MOMENT DE L'HOMME

Contre l'absurde, René Habachi, philosophe et poète,

SOCIÉTÉ CENTRAFRICAINE DE BRÁSSERIE

BP 2143 Bangui, RCA - Tél. : 61-22-56 - Télex 5302 RC

René HABACHI

propose à l'homme d'inventer l'homme :

une aventure intellectuelle et spirituelle.

#### Deux membres présumés du GAL remis en liberté.

Deux membres présumés du Groupe anti-terroriste de libération (GAL), qui a revendiqué depuis 1983 une dizaine d'assassinats contre des nationalistes basques, out été remis en liberté par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Yan Brouchos, trente-cinq ans, qui serait un ancien membre du SAC, inculpé pour l'incendie de la coopérative De-nek prês de Saint-Jean-Pied-de-Purt, a été remis en liberté, handi 26 no vembre, pour des raisons de procé-dure judiciaire.

Jean-Philippe Labade, trente-cinq ans, inculpé de complicité d'assessinat dans deux attentats meurtriers revendiqués par le GAL contre des séparatistes basques espagnols et commis en France, a été remis en liberté, mercredi 28 novembre. Cette décision, au nom, semble-t-il, de charges insuffisantes, crée une cer-taine émotion au Pays basque, Jean-Philippe Labade étant considéré par les enquêteurs comme l'un des « cer-veaux » du GAL. Il avait été arrêté le 15 iuin à Biarritz à la suite de l'exlosion d'une moto piégée visant deux réfugiés basques et tuant l'un d'eux. M. Labade avait alors reconnu avoir hébergé les deux hommes inculpés d'homicide volontaire pour cet attentat et, de plus, faire du renseignement pour les Espagnois » (le Monde du 8 20tt).

Depuis l'apparition du GAL, il y sumés inculpés par les juges de Bayonne ont ainsi été remis en liberté. - (Corresp.)

#### Trafic d'armes à Mulhouse

Neuf personnes - dont cinq ont été placées sous mandat de dépôt ont été inculpées ces derniers jours à Mulhouse (Haut-Rhin) dans le cadre d'une enquête ouverte depuis mars 1983 sur un traffic d'armes provenant notamment de l'usine Mamrhin de la ville. Le trafic aurait porté sur quelques revolvers de calibre 357 Magnum fabriqués par Manurhin, du type utilisé notamment par la police nationale. De nombreuses autres armes de provenance inconnue ainsi qu'une soixantaine de kilos de munitions ont été saisies.

Un agent d'atchier de la société Manurhin, Dany Klingelschmitt, âgé de trente-quatre ans, a été in-culpé de vol et d'infraction à la légispersonnes étant inculpées de recel et d'infraction à la législation sur les armes. Selon les enquêteurs, M. Klingelschmitt sortait de l'usine des pièces détachées de 357 Magnum qu'il remontait à son domicile avant de revendre les revolvers à des clients attirés par leur caractère anonyme, aucun ne portant le numéro

#### antidiamhée sont retirés de marché

La filiale française du groupe suisse CIBA-GEIGY vient de décider de retirer définitivement du marché trois médicaments antidiarrhéiques, à compter du 31 mars

Les trois médicaments concernés (1) out pour principe actif le clioquinoi, un antiseptique intestinal commercialisé sous différentes formes depuis 1934. Dans les étroitement impliquée dans l'apparition d'un grave syndrome neurologi-que dénomné SMON (abréviation angiaise pour neuropathie myélo-optique subaigué). Il s'agit, schéma-tiquement, d'une série de troubles pervenx, et moteurs et sensoriel associés à des troubles visuels dus à l'atrophie du nerf optique. Le SMON a été essentiellement observé zu Japon, où il a touché plus de dix mille personnes, la mort survenant dans une proportion notable de cas

En France, comme dans de nom-breux pays, le SMON n'a pas été retrouvé avec la même fréquence. Seuls une quinzaine de cas ont été, az total, recenses.

(1) En France, ces trois suédica-ments sont l'Entéroviolorme, l'Entobex

#### Renvoi du procès de six Arméniens

Le tribusal correctionnel de Cré teil (Val-de-Marne) a renvoyé pour la deuxième fois, mercredi 28 novembre, le procès de six Armé-niens accusés d'avoir aidé les auteurs de l'attentat du 15 juillet 1983 à l'aéroport d'Orly-Sud (huit morts, une cinquantaine de blessés). Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait être saisi tant que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'avait pas statué sur les pourvois déposés par les parties civiles, qui estimaient que les inculpés devaient tous être renvoyés devant une cour d'assises.

C'est précisément le même jour, es sin d'après-midi, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné ces pourvois des familles des victimes. Elle devait les déclarer irrecevables, estimant qu'il n'y a pas atteinte à leurs droits, puisqu'elles ont toujours la faculté de demander au tribunal correctionnel, au cours des débats d'audience, de se déclarer incompétent. Les six Arméhuit ans; Bedros Halabliau, vingt-neuf ans: Roobik Avanessian vingt-six ans; Avedis Catanassian. vingt-huit ans; Ohanes Catanassian, vingt-cinq ans, et Nersez Tasci, vingt-quatre ans, sont done tonjours détenus dans l'attente de leur procès, pour association de malfai-teurs, infraction à la législation sur les armes et recel de documents administratifs falsifiés. Trois autres Arméniens inculpés après l'attentat d'Orly pour assessinat et tentative d'assassinat seront jugés, eux, par la cour d'assises du Val-de-Marne.



Noël et Nouvel An au Paradis de la Neige Hôtel Ounasvaara (en Laponie) 23 déc. - 2 janv. F. 8.095 La ferme de l'éleveur de rennes (en Laponie) 21 - 29 déc.

28 déc. - 2 janv. F. 4.690 Parc d'Aulanko 28 déc. - 2 janv. F. 3.950 demandez la brochure "destination Finlande

F. 5.530

Laponie" ... à notre agent de voyages ou ALANT'S TOURS

5. rue Danielle Casanova 75001 Paris 296.59.78



épublique entrafrica

Les milita

face à







# République centrafricaine



La République Centrafricaine, dont la superficie est de 620 000 km2, compte environ 2 500 000 habitants. Le taux de croissance démographique est de 2,5 %. Bangui, la capitale, regroupe environ 400 000 personnes. Pays enclavé, la RCA dépend, pour son commerce international, des ports de Pointe-Noire (Congo) et Donala (Cameroun). L'économie est essentiellement agricole : café (17 000 tonnes en 1982-83), marioc (272 000 tonnes), arachides (126 000 tonnes), tabac (1 200 tonnes en 1982-83 et 500 tonnes en 1983-84), coton (32 000 toures en 1983-84). Le Centrafrique produit également du diamant (295 600 carats en 1983) et du bois: grumes (266 000 m3 [1983]) et bois de sciage (60 000 m3 [1983]). Le produit intérieur brut s'élevait à 234 milliards de francs CFA en 1983 (estimation).

# Les militaires à l'épreuve de la rigueur

La République centrafricaine (RCA), où se rend M. François Mitterrand les 12 et 13 décembre, en voyage officiel, occupe, comme son nom l'indique, une position stratégique en Afrique centrale. Elle est, à ce titre, une carte maîtresse de la politique africaine de la France.

La nature et la stabilité du pouvoir installé à Bangui ont toujours fait l'objet d'une attention particulière de l'Elysée, que ce soit depuis le début du septennat de M. Mitterrand ou sous celui de M. Giscard d'Estaing. La crise tchadienne a encore accru le caractère « sensible » de ce pays : c'est le Centrafrique qui a servi de « tête de pont » pour le déploiement de l'« opération Manta » au Tchad, c'est sur son territoire que s'est replié le contingent militaire français, et c'est à Bouar que sont stationnées les troupes prêtes, s'il le faut, à intervenir de nouveau pour soutenir le régime du président Hissène Habré.

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si l'aide financière et l'assistance technique massives que Paris consent à la République centrafricaine répondent davantage à des considérations d'ordre géopolitique platôt qu'à une stricte coopération destinée à aider un pays indépendant depuis 1960.

Les relations entre la France et la RCA ont été souvent tranultueuses, mais elles n'out jamais cessé d'être étroites. Pendant des années, la France a comblé les déficits du budget centrafricain, qui était pillé par l'ex-empereur Bokassa. L'opération militaire française Barracuda, en septembre 1979, mit fin au règne de celui-ci et permit le rétablissement de la république, ainsi que l'installation de M. David Dacko à la tête de l'Etat.

Au cours des deux années qui suivirent, les autorités centrafricaines ne réussirent pas à assainir l'économie passablement délabrée du pays ni à mettre fin à une corruption généralisée. L'élection présidentielle du 15 mars 1981, qui assura la victoire de M. Dacko, fut entachée par une fraude à grande échelle pratiquée par tous les candidats. Jusqu'à la fin du mois d'août, la vie politique fut marquée par de violentes manifestations organisées par les partis d'opposition qui, depuis l'instauration d'un multipartisme intégral, pouvaient enfin s'exprimer.

D'attentats en proclamations de l'état de siège, le régime de M. Dacko vacillait de plus en plus, si bien que le « coup d'Etat » du général Kolingba, le 1° septembre, libéra M. Dacko d'un pouvoir qu'il n'était plus capable d'assumer. Le comité militaire de redresment national (CMRN) promit de ne pas exercer de « dictature militaire », mais interdit toutes les activités des partis politiques.

L'aide de la France à la RCA a régulièrement continné depuis l'instauration du régime militaire, et Paris, soucieux de « respecter la souveraineté » centrafricaine, n'a pas repris à son compte les dénonciations d'atteintes aux droits de l'homme faites par ceux des membres de l'opposition qui sont en exil. Ainsi, pour 1984, l'aide

civile française s'est élevée à 14,8 milliards de francs CFA (dont des prêts de 1,49 millard).

Sous la houlette des experts du Fonds monétaire international, les autorités de Bangui ont entrepris un vaste programme de redressement de l'économie, qui passe d'abord par une redynamisa-tion du secteur agricole (notamment des cultures d'exportation), la relance et l'assainissement de l'industrie du diamant, la liquidation des sociétés d'Etat déficitaires, la réduction des dépenses de la fonction publique, la remise en état de l'infrastructure routière, enfin le redressement de la balance commerciale.

Ces efforts out été suivis de quelques timides résultats. Le plus lourd handicap que connaît le Centrafrique, au-delà de celui que constitue son enclavement, est sans ancun doute d'ordre psychologique. Pendant des années, deux millions et demi de Centrafricains ont été habitués à voir leurs dirigeants puiser dans les caisses de l'Etat. Cela laisse quelques habitudes dans les mentalités et les comportements. D'autre part, l'aide internationale massive qui est injectée dans ce pays ne risque-t-elle pas de faire de chaque citoyen un « assisté » en permanence ? Pour les autorités centrafricaines, il y a là, à long terme, un problème de responsabilité. Pour la

LAURENT ZECCHINI.

### Face à eux-mêmes

Bangui. - La place du - Président -Valéry - Giscard - d'Estaing » est serte. A quela taines de mètres du marché central grouillant de monde, cette absence de vie a, à première vue, quelque chose d'insolite. Un coup d'œil circulaire permet de comprendre pour-

D'un côté, le camp de Roux où siège l'état-major général des forces armées centrafricaines, et dont l'entrée est interdite par une bar-rière et deux soldats en armes; de l'antre, la petite route, libre d'accès, qui mêne aux bureaux de la présidence. Ce périmètre-là n'est pas un lieu de promenade. Si, en faisant le tour du rond-point, on prend l'avenue qui descend vers le centre, on passe devant les murs imposants qui entourent le palais présidentiel. - Bangui la coquette - ? Pourquoi pas? Les quartiers du centre sont plutôt plus propres que ceux de bien des capitales africaines, et la ville va se parer pour la prochaine venue de M. François Mitterrand. Ce gros vil-lage verdoyant avec la forêt à ses pieds, qui somnole au bord de l'Oubangui, donne une impression

14 25 m

de quiétude. Le fleuve charrie à la force de son courant des pirogues creusées dans des troncs d'arbre. D'amont en aval, il suffit de se laisser emporter par le De notre envoyé spécial

flux. Mais si l'on veut traverser rejoindre la rive zalroise distante de moins de deux cents mètres, il faut ramer dur. Tôt le matin, devant le Rock Hôtel, la magie du fleuve, tout auréolé de brume, entraîne à la rêverie. Tout un petit peuple de pêcheurs, vit là, discute, mange et dort au pied de la terrasse de l'hôtel, sous le regard de quelques clients européens attablés devant des assiettes où trone l'inévitable « Capitaine meunière ». Dans l'eau jusqu'à mi-corps, quelques bommes ramènent lentement des filets sur le bord. Un gros poisson tressante bientôt sur le sol, asphyxié.

#### Trompe-l'œil

Allons, il est temps de lever le voile, le charme! - Bangui la coquette - est en trompe-l'ail. Disons-le tout net : cette ville a mauvaise réputation. Les causes en sont multiples, historiques et incontournables. Allons plus loin: il y a quelque chose de pourri qui demeure dans l'ex-empire de Centrafrique. Certes, le règne du despote dérisoire que fut Bokassa a terni la réputation d'un pays qui avait tout, qui a tout pour ne pas mériter cet excès d'honneur, cette indignité. Mais ce n'est pas que cela. Il y a ici un lourd partion ratée, de présence française trop massive, de combines, de barbouzes, d'hommes d'affaires véreux, d'argent facile, pardon de • fric • - et ce n'est pas pareil. Il est des réputations que l'on n'arrive pas à nettoyer. Calomniez, il en restera quelque chose! Eh bien iustement, il en reste quelque

Pourquoi cet acharmement? La

RCA (République centrafricaine) du général Kolingba, qui aspire l'honorabilité, n'offre-t-elle pas à l'opinion internationale des gages de bonne volonté, de « bonne conduite » ? Le FMI (Fonds monétaire international) n'est-il pas satisfait des progrès de son élève? Et puis y a-t-il eu, depuis ces horribles journées des 18 et 20 avril 1979, d'autres massacres d'écoliers dans la prison de Ngaragba, de sinistre mémoire? Le général Kolingba at-il quelque chose de commun avec son lointain prédécesseur couronné, et peut-on sérieusement prétendre que le régime actuel ne tient que par la dictature, le matraquage de l'opposition, le « flicage » de la population ? Non, pas vraiment.

> L.Z. (Lire la suite page 15.)

## Une économie sous perfusion

Pour la première fois, sans doute, de 1960 à 1984, les dons et les subt manifester la volonté d'adopter une gestion économique plus saine. Les pesanteurs internes étant ce qu'elles sont, le pari du redressement ou, plus simplement, du retour à un certain équilibre, n'est pas encore gagné mais, en cas d'échec, il ne sera pas très crédible de s'en prendre à la conjoncture mondiale ou à la carence de la solidarité internatio-

Le Centrafrique est victime du lourd handicap que constitue son enclavement, mais il dispose de richesses (café, coton, tabac, bois et diamants) qui, associées à son potentiel vivrier et à condition d'être correctement mises en valeur, devraient lui permettre d'atteindre progressivement un niveau de développement apte à satisfaire ses besoins. Aujourd'hui cependant - et pour encore de nombreuses années, - la RCA est cantonnée dans la position peu agréable des pays dépendant d'une aide internationale directe, massive et, pour une large part, gratuite, pour « boucler leurs fins de mois ..

Quelques chiffres aident à mesurer l'ampieur de cette dépendance :

CFA. La contribution de la France a représenté 58% de ce total, soit 165,2 milliards. Le deuxième bailleur de fonds, le FED (Fonds européen de développement) - dont 25% des ressources proviennent du budget français, - a apporté de son côté une aide s'élevant à 42,4 milliards CFA. Le Centrafrique a bénéficié pendant la même période de 155 milliards de prêts (23 % par la France). A elles seules, les aides gratuites ont représenté environ 62% du budget centrafricain et 77 % de ses recettes budgétaires propres. Ces dernières ont été alimentées pour moitié par des dons fran-

Dans aucun autre pays au monde (le cas du Tchad étant particulier). la France n'a consenti un tel effort relatif. Depuis la chute de l'exempereur Bokassa, l'aide du gouvernement français s'est notablement accrue, puisque 58% du total des dons reçus de la France depuis l'indépendance ont été accordés après 1979 (75% pour les prêts), et que ceux-ci ont représenté 66 % du total des dons internationaux depuis le rétablissement de la République.

Comparer ces chiffres à la situadepuis l'indépendance, les autorités ventions internationales à la RCA tion actuelle de l'économie centrafripays a été pillé pendant plus de vingt ans par ses dirigeants. Cette propension à puiser dans le Trésor public au détriment de l'équipement du pays a atteint des records inégalés sous l'Empire. Mais, d'une part, elle lui préexistait et, d'autre part, elle a été continuée, sous la présidence de M. Dacko. Aujourd'hui, si l'on ose dire, le régime du président Kolingba perpétue, dans upe certaine mesure, cette tradition. Un autre constat s'impose : la présence d'experts étrangers n'est en aucune manière une garantie d'orthodoxie financière dès lors qu'elle ne rencontre pas la volonté des dirigeants de mettre fin aux abus et aux détournements. Là encore, les chiffres font naître quelques interrogations. L'assistance technique civile française mise à la disposition du gouvernement centrafricain n'a pratiquement pas varié depuis l'indépendance : 399 experts en 1960, 603 en 1968. 380 en 1984!

(Lire la suite page 14.)

- (Publicité) -LA POSTE

Dans le plan de développement actuel, de nombreux projets sont prévus dont les plus importants sont :

relance des services de chèques postaux et de la Caisse nationale d'épargne ;

La poste ne reste pas inactiva, mais bien plus la repidité de l'évolution du s, l'accroissement des besoins de la population d'une part, et l'augmentation des relations de chaque citoyen avac les services des PTT d'autre part, l'engagent à redoubler d'efforts pour obtenir des crédits nécessaires et former assez des spécialistes pour assurer ses services dans des conditions optimales.

#### LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

PROGRAMME 1984-1985 Tous les projets de la phase préparatoire ont été soit financés, soit présentés

au financament. 1. Modernisation et extension du réseau téléphonique de

BANGUI (PROJET MERT)

Ce projet est financé par la BAD, la BDEAC et le gouvernement centrafricain.

2. FAISCEAU HERTZIEN BANGUI-IMPFONDO

Le BDEAC a accepté de financer plus de 70 % du projet. Une demande de subvention a été introduite auprès de la France pour le bouclage du financement de la certe transmission.

de la partie transmission. Le coût très élevé des modifications au central XP 1000 de Bangui, pour autometisation du trafic Bangui-Brazzaville devra entraîner certains chang es la récortation du finances

3. FAISCEAU HERTZIEN MBARKI-BANGUI-CAMEROUN ET RESEAUX LOCAUX ASSOCIÉS

Une requête pour le financement et un dossier technique du projet ent été déposés auprès du fond african de développement (BAD).

4. RECONSTRUCTION DES LIAISONS A ONDES DÉCAMÉTRIQUES

Une requête pour le financement et un dossier technique ont été déposés auprès du fond africain de développement (FAD). 5. CENTRE DE TRANSIT INTERNATIONAL DE BANGUI

Ce projet fant la transition avac le programme quinquennel 1986-1990.

Il est un complément des projets d'artères internationales Bangui-Congo et Bangui-Cameroun inscrites à la phase préparation.

Les études et l'évaluation relatives à ce projet s'effectueront pendant la mession BAD prévue pour début 1985.

**GACOA-SIV** 

● CONCESSIONNAIRE: Citroen - Nissan - Peugeot ● USINE DE MONTAGE DE VOITURES : Citroën et Peuceot

Visa Super - Peugeot pick-up 504 - Visa fourgonnette CA: 1,8 milliard F CFA en 1983. Prévisions 2,5 milliards en 1984 et 5,5 milliards en 1987.

Directeur général : Robert Nacki

Secrétaire général : Antonio Pereire

Le comprend aussi : • BAMAG SCORE capital : 200 ions de F CFA

SOCOA commerce généra
 SPAC usine de parlumere

GACOA-SIV avenue B. Bog BP. 802 et 821 Tél.: 61.09.55 et 61.34.08



## SOCIÉTÉ CENTRAFRICAINE DES TABACS SCAT

#### **TABACS EN FEUILLES**

EN HAUTE-SANGHA: BERBERATI & GAMBOULA

EN NANA-MAMBERE : ABBA

Siège social : BP 1042 BANGUI Téléphone: 61-37-11 et 61-27-43

Télex: 5326 RC

# UBAC

# UNION BANCAIRE EN AFRIQUE CENTRALE



S.A. au capital de 550 000 000 CFA

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE :

Rue de Brazza - B.P. 59 et 839 BANGUI Tél.: 61.29.90 - 61.29.95 - 61.05.55 Télex: 5225 UBAC

**AGENCE CENTRALE:** 

Rue de Brazza - B.P. 59 et 839 Tél.: 61.29.90 - Télex: 5225 UBAC

**BUREAU KOUDOUKOU:** 

Km 5 - BANGUI - B.P. 59 et 839 **Tél. : 61.21.15 - 61.26.61 ~ Télex : 5225 UBAC** 

**TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER** 

## Une économie sous perfusion

Ces experts sont répartis dans les principaux secteurs de l'économie. Ainsi, en 1983, ils étaient cinq à la présidence de la République, dix aux finances, vingt-deux aux travaux publics, soixante-trois à la santé et aux affaires sociales, six à l'énergie et aux Mines, treize à l'agriculture, sept dans le département du plan, du commerce et de l'industrie... On objectera, certes, que la présence et l'aide massives de la France répondent à des impératifs peu quantifiables, d'ordre géopolitique. Il n'empêche que l'on peut, légitimement, se poser une question : l'effort consenti a-t-il été payé de retour - ne serait-ce qu'en partie - par des réalisations durables et par un mieux-vivre pour la popula-

En 1980, l'a état des lieux » de l'économie centrafricaine était accablant : l'infrastructure agricole et routière était profondément dégradée ou inexistante (aujourd'hui, 442 kilomètres sont goudronnés sur un réseau de routes nationales et secondaires de l'ordre de 9 000 kilomètres), la production des principales cultures était en plein déclin, les entreprises publiques accusaient pratiquement toutes de forts déficits, la fonction publique se caractérisait par des effectifs pléthoriques déficit de la balance commerciale et l'endettement extérieur atteignaient des proportions plus qu'alarmantes, ainsi que la diminution du produit intérieur brut (PIB), etc. Avec juste raison, les autorités centrafricaines mettent l'accent sur le poids de l'« héritage », du passif, qu'elles doivent résorber. Tel était l'objectif du programme national d'action » (1982-1985), qui sera suivi par un plan quinquennal (1986-1990).

Au cours de la dernière période, le gouvernement s'est efforcé d'assainir les finances publiques, notamment en liquidant plusieurs dizaines de sociétés d'Etat, de corriger les déficits intérieurs et extérieurs, de stimuler la production en asistant sur la relance des cultures et des industries extractives (diamant essentiellement) d'exportation, de remettre en état le réseau routier, ainsi que le système d'enseignement. Les résultats de cette politique sont encore extrêmement limités, mais, de l'avis des experts internationaux, relativement encou-

le premier semestre de 1983, explique pour une part les faibles hausses, ou les déficits enregistres dans le secteur agricole, qui fournit 63% des recettes d'exportation et emploie environ 61% de la population active. Plusieurs grands projets agricoles ont, d'autre part, été élaborés en concertation avec la France (et avec son aide financière), comme le développement rural de la zone cotonnière et le projet sucrier de la OUAKA, dont le coût initial est évalué à 12 milliards de francs CFA, et qui doit permettre de produire sur le sol national les 6 000 tonnes de sucre que la RCA importe chaque année. Les cultures vivrières (manioc, arachides, mais, sorgho, riz paddy) ont globalement stagné depuis 1981. Les résultats les plus significatifs ont été enregistrés dans le domaine cotonnier, dont le maître d'œuvre est, la SOCADA (Société centrafricaine de développement agricole), qui compte aujourd'hui six cents personnes et six usines (contre vingt il y a cinq ans). La production, exportée à près de 98 %. a atteint son plus bas niveau en 1981 (17 000 tonnes) mais n'a pas cessé d'augmenter depuis, pour atteindre 33 500 tonnes en 1983-1984, et probablement plus de 40 000 tonnes en 1984-1985.

Ces résultats ont été notamment obtenus grâce à une incitation sur le prix payé aux producteurs, qui est passé de 60 francs CFA le kilo en 1981 à 90 francs en 1984, à une meilleure distribution des semences et des engrais, qui, elle-même, a bénéficié d'une amélioration du réseau routier. Comparé à celui du Tchad voisin (162 000 tonnes lors de la dernière récolte), ce niveau de production reste faible. Mais, outre qu'ils bénéficient d'une végétation plus propice (moins boisée), les Tchadiens ont généralisé la culture attelée, alors que celle-ci représente moins de 10 % de la production centrafricaine. Sur le plan des rendements, la différence est considérable : 464 kg l'hectare en culture manuelle contre près de 1 000 kg en culture attelée.

De plus, la production cotonnière est confrontée, comme du reste l'ensemble des exportations (coton, bois d'œuvre, café) et importations

cuités d'écoulement. Cinq mois sur douze, le niveau de hanteur d'eau de l'Oubangui est insuffisant et les barges ne peuvent être chargées à pleine capacité. L'encombrement du CFCO (Chemin de fer Congo océan), qui relie Brazzaville au port de Pointe-Noire, entraîne des retards considérables (qui peuvent atteindre un an) pour l'achemine-ment des marchandises en attente dans la capitale congolaise, ce qui provoque notamment une dégradation de la qualité des produits

La RCA est donc pénalisée par son enclavement, dans la mesure où les acheteurs étrangers appliquent une décote systématique sur le priz d'achat de certaines denrées centrafricaines (café notamment), en raison du non-respect des délais de livraison. Malgré les risques inhérents au transport routier (jusqu'au port camerounais du Douals), les autorités centrafricaines ont engagé un vaste programme de réhabilitation du réseau (le « quatrième projet routier » suppose un investissement de 17 milliards de francs CFA), afin de réduire le volume du transport fluvial.

La production caféière, qui alimente en recettes la caisse de stabilisation et de péréquation - qui, elle-même constitue la « cassette » de la présidence de la République a stagné de 1980 à 1982 (à hauteur d'environ 17 000 tonnes) pour ensuite chuter fortement en 1983-1984 (moins de 10 000 tonnes). Cette année, les recettes provenant du café devraient atteindre un peu plus de 13 milliards de francs CFA, soit 26 % du total des recettes d'exportation.

L'augmentation du prix payé aux producteurs (135 F le kilo), ainsi que le développement de l'encadrement et de l'assistance technique dont bénéficient les petites exploitations familiales, devraient cependant permettre une augmentation de la production et contribuer au rétablisement de la balance des paiements.

Les conditions dans lesquelles s'effectue la production de diamants illustrent bien les pesanteurs de l'économie centrafricaine, victime de la contrebande et des détournements. On estime ainsi que plus de 50 % de la production part en fraude à l'étranger. Dans le processus de commercialisation du diamant, la fraude s'exerce notamment au stade des collecteurs, qui sont des intermédiaires entre les artisans (entre 30 000 et 90 000 personnes) et les neuf bureaux d'achat qui, après avoir payé une taxe d'exportation à l'Etat, se chargent d'écouler la production à l'étranger, essentiellement en Belgique (Anvers), en Israël et en France. De 341 700 carats en 1980, la production de diamant brut est passée à 276 000 carats en 1982 et 295 300 carats en 1983.

#### Trente gendarmes

Le gouvernement continue une politique tendant, d'une part, à réorganiser la profession de collecteur et surtout à baisser le montant de la taxe à l'exportation : cette dernière disposition a pour effet de diminuer la marge bénéficiaire des fraudeurs et donc de rendre plus « compétitifs - les bureaux d'achat. L'évasion douanière diminue donc. Cette taxe a été ramenée de 18 % à 12 %, ce qui, paradoxalement, a entraîné un supplément de recettes pour l'Etat. En 1984, les recettes devaient augmenter d'environ 25 %, la part des diamants contribuant ainsi pour 25 % aux exportations totales de la

Les autorités affichent également l'intention de lutter contre la fraude en multipliant les brigades minières. Actuellement, trente gendarmes et policiers sont chargés de surveiller tout le territoire, soit près de 620 000 kilomètres carrés! On estime, d'autre part, que, avec la complicité des douaniers, les sociétés implantées en RCA ne déclarent pas la moitié de leurs marchandises exportées ou importées. D'autre part, le développement du commerce parallèle représente entre 40 % et 50 % des activités commerciales globales du pays. Une « restructuration » du corps des douanes est en cours de réalisation. Déjà, soixante douaniers ont été licenciés, ce qui porte l'effectif restant à deux cent vingt-huit personnes pour tout le pays (la RCA a des frontières communes avec le Tchad, le Sou-dan, le Zaïre, le Congo et le Cameroun). Les douanes disposent en outre de deux véhicules tout-

Ce sous-effectif et cette absence de moyens matériels concernent égaiement les agents chargés du (produits pétroliers) à des diffi- contrôle fiscal, qui sont, de plus, larperment corromous. Pour 1985 un programme d'informatisation de la sane, des impôts et des services du Trésor, est prévu

Les autorités centrafricaines son lignent cependant que les séveres restrictions imposées par le FMI en ce qui concerne les recrutements des fonctionnaires limitent considérablement leur marge de manœuvre pour réprimer la fraude. La fonction publique comptait 22 830 agents en 1982. L'année suivante, I 220 employés ont été licenciés. L'Etat a toutefois procédé à 880 recrutements, ramenant ainsi l'« économie = de personnel à 340. Dans les entreprises semi-publiques, 2 000 salariés ont été licenciés au cours des deux dernières années.

Cette politique de compression des dépenses et d'augmentation des recettes a conduit le gouvernement à créer en 1982 une contribution exceptionnelle sur les traitements du secteur public et du secteur privé. En 1982, les recettes fiscales ont augmenté de 33 %. Cette contribution a été cependant supprimée début 1984, pour faire place à une résorme siscale qui modifie le régime de l'impôt sur le revenu en taxant plus fortement les hants

Compte tenu cependant des difficultés d'application, les résultats de cette réforme seront bien loin de compenser la perte de recettes résultant de la suppression de la contribution exceptionnelle. Globalement, pourtant, les recettes fiscales augmenteront sensiblement en 1984.

#### Baisse

#### du pouvoir d'achat

Depuis 1982, aucune augmentation de traitements n'a été accordée dans la fonction publique (sauf dans l'armée et la police), ce qui sert d'ailleurs de prétexte aux employeurs privés pour ne pas revaloriser les salaires. Les emplois de fonctionnaires restent cependant fortement convoités, dans la mesure où les traitements mensuels du secteur public varient entre 13 000 et 200 000 francs CFA. Le SMIC, pour sa part, n'a pas été revalorisé depuis 1980 et reste fixé à 13 800 francs CFA par mois. Cette stagnation, associée à un encadrement du crédit (mal appliqué), au non-blocage des prix, à une augmenà un relèvement des prix des produits pétroliers, et à l'instauration en 1982 et 1983 de la contribution exceptionnelle, a entraîné une baisse importante du pouvoir d'achat. Si l'inflation peut être évaluée aux environs de 11 % en 1984, l'augmentation du « panier de la ménagère » sera vraisemblablement de l'ordre

Le gouvernement centrafricain éprouve en outre les plus grandes difficultés à contrôler l'augmentation des bourses accordées aux étudiants. En plus des 220 enseignants qu'elle met à la disposition de la RCA, la France, pour sa part, a accordé 250 bourses à des Centrafricains en 1984, pour un coût de 500 millions de francs CFA, Enfin. Paide budgétaire directe accorded par la France s'élèvera à 3,5 milliards CFA. Plus de la moitié de la moitié de contribuera encore à payer les fonctionnaires. 1,49 mil-liard de prêts ont également été

En 1984, et surtout 1985, la situation économique de la RCA devrait s'améliorer. Le déficit commercial, qui a atteint 12,5 milliards CFA en 1982, pourrait être ramené à environ 7 milliards en 1984, grâce à une progression du volume total des exportations. Le déficit budgétaire, qui était de 10 milliards l'année dernière, devait, en principe, être limité à 9,5 milliards cette année (les recettes sont estimées à 38,3 milhards CFA et les dépenses à 41,4). En 1983, ces chiffres étaient respectivement de 36,2 et de 43,2). La dette extérieure centrafricaine a. d'autre part, continuellement pro-gressé (malgré plusieurs rééchelonnements), passant de 71 milliards en 1981 à 102 milliards à la l'in de 1983. Depuis 1981, l'Etat centrafri-cain s'efforce cependant de rembourser une partie de celle-ci, à concurrence de 5 milliards par an.

S'ils ne se relâchent pas, les efforts accomplis par le gouverne-ment centrafricain, compte tenu de la tendance actuelle, pourraient progressivement être suivis de résultats. A terme, la RCA devra sans doute réduire la dépendance extérieure de son économie qui, en l'état actuel, reste « sous perfusion ».

Face !

サンファン・ Strick Per 20m ロー・ロー・ Strick Per 20m ロー・ Strick Pe

The segretary of the second second segretary of the second second segretary of the second sec

. . .

the tree seem to

7— · '× ∓ ⊊

e r www.jobae

i et milaini k

The state of the Best of

n the work

the section areas

and the same of the same

- Same

the first Theory

والتوريق والموارقي

Mapposition morcelés e Teach . A ......

> والمجانة للتأجد , 44.44E And 1- 5 -

والنزارنيات

هدويي. 養養され -11 Az 1 ----4m. 27. · 60 44 Section 5

والمعالك والمتعارض · Balan place Target A Laboratory  $t_{-4}$ , فيهانس عند 1 - 3 may historia de la constanta de la 74.4 mg

Lagrania Property · \*\*\*\*\*\*\*\* ومنهول مربوه خد ۱۳۳۶ء ليد يد.∓تب

5 44 ES · Andrews An Artes ----. 55 . A. -

Witness Company Programa A. ونفيت ن ، ر جن<sup>ہ</sup> <u>واست</u>

----





# Face à eux-mêmes

(Suite de la page 13.)

D'où vient alors ce malaise, ce sentiment que les autorités centrafricaines en font peut-être un peu trop pour présenter, sous des dehors aimables, les signes de l'autorité d'un pouvoir, issu malgré tout, de la force militaire ? Trop de non-dits, de petits mensonges par omission, sans doute. Certes, dans son rapport 1984,

Amnesty International dres hilan de la situation des droits de l'homme en RCA qui n'a rien de comparable avec celui qui avait été établi à la chute du monarque déchu. L'organisation humanitaire relève - l'emprisonnement pour rai-son d'opinion - et - la longue détenson a opinion » et « la longue uten-tion sans jugement d'opposants pré-sumés ». Elle est préoccupée « du manque de soins médicaux et de la rareté des visites des familles » des détenus, qui vivent dans des . conditions très inconfortables », mais elle n'a pas eu connaissance d'exécutions pendant l'année ». Voilà qui en effet, est, si l'on ose dire, bien « banal » comparé à d'autres réannes sur le continent où la répression et la torture tiennent lien de méthode de gouvernement. Mais pourquoi, alors, cette rétention de la parole chez les Bangnissois, ces infinies précautions pour rencontrer, pour parler à un étranger, cette atmosphère lourde de méfiance, de suspicion, d'inquiétude larvée, de conciliabules pour évoquer la situation politique, le sort des dirigeants de l'opposition, et la bonne fortune des dirigeants tout court? C'est un fait : quelque chose, quelque part, bloque les confidences. Pourquoi? Comme si, dans les « quartiers », tout ne finissait pas par se savoir...

#### C Détenus théoriques >

 $\mathcal{D}$ 

Charles (

: ===

. . . . .

Bangui, capitale plus africaine qu'il n'y paraît, bruit de mille rumeurs. Faute de transparence, faute de presse, faute de contreponvoirs organisés. Cinq ans après le renversement de l'ex-empereur, le traumatisme a laissé des traces : la peur. Peur des arrestations, du fait du prince, des princes qui aujourd'hui gouvernent, peur de ce silence qui retombe sur des personnalités en vue, arrêtées, accusées de tentative de destabilisation »,
d'atteinte à la sûreté de l'Etat », de - complot -, on qui, plus simplement, ont cessé de plane. Ainsi de M. Paul Otto, ancien secrétaire général de la présidence de la Réptitué au début du mois d'actobre et

tion de soixante-quatre détenus poli-tiques, le 1º septembre. 1983, il n'y aurait plus actuellement - selon les chiffres officiels - qu'une trentaine de prisonniers politiques, enfermés à la prison de Ngaragba, au commis-sariat spécial du port ou au camp Kassaï. Une trentaine vraiment? Et ils sont convenablement traités, pas battus, pas torturés ? Faute de visite guidée, admettons.

Les autres, les détenus non politiques, profitent du laxisme du sys-tème carcéral centrafricain. Un jour, le 24 septembre dernier, le chef de l'Etat à voulu rendre visite aux mille cent treize « détenus théoriques » de Ngaragba. On a fait l'appel : il en restait trois cents. La plupart des manquants avaient fait la belle, pour un soir ou pour toujours, après avoir rempli la formalité qui consiste à verser quelques mil-liers de francs CFA an gardien. En une seule soirée, il y a en cent dix évasions. Sur ce total, quatrevingt-dix détenns relevaient d'une accusation de « détournement de deniers publics ». Des spécialistes, en quelque sorte... Souvent ils reviennent à l'aube, après avoir commis un petit vol. une petite agression, juste de quoi pouvoir, le lendemain, verser leur obole au cerbère de service. Que voilà une « dic-tature » nonchalante!

#### Qui décide ?

Mais c'est là l'apparence, l'écume de ce pouvoir. Le reste est plus complexe, plus diffus, plus inquiétant aussi; avec une vraie question : qui décide en RCA? Le général André Kolingba est un homme discret, trop peut-être. Sa manière, c'est un peu celle de Paul Biya, président du Cameroun, l'uniforme en plus, c'està-dire pas du tout celle de MM. Mobutu ou Bongo, et l'on a ainsi presque tout dit. C'est l'inverse du tribun, le négatif de ces « chefs » à l'africaine au « charisme » si souvent dévastateur. Ses allées et venues se limitent, pour ainsi dire, à se rendre du bureau présidentiel, où il travaille (pen, dit la rameur de Bangui), à son palais bien protégé, situé au fond du camp de Roux. Bref, on se souvient de ses apparitions publiques. L'une des dernières remonte au 9 octobre, soit le lendemain de l'incident qui s'est' produit devant l'entrée des «deux cents villas », (le camp militaire francais), au cours duquel trois jeunes Centrafricains avaient été blessés

sans escorte, emmenant à son bord l'ambassadeur de France, s'était rendu à l'hôpital pour s'enquérir de l'état des blessés. Tout le monde avait compris le sens du message premièrement, le président montrait qu'il ne craignait aucune agression et que donc son pouvoir était solidement établi, voire reconnu; deuxièmement, l'incident n'altérait en rien les étroites relations francocentrafricaines. Et puis, il y a le voyage à Paoua dans le nord-ouest du pays, du 25 au 27 octobre dernier, pour la fête de la moisson; ce voyage, que l'on ne peut ignorer, tant les autorités en soulignent le déroulement parfait, et dont il faut conclure que, décidément, le pouvoir, ici, est stable. Car Paona, est un symbole, celui de l'opposition, le fief de Ange Patasse, dirigeant du

Le président Kolingba délèque beaucoup ses pouvoirs. Et cela n'est pas sans inconvénient. Qui, de la présidence, du ministre de l'intérieur, le lieutenant-colonel Christophe Grelombe, ou de la sécurité pré-sidentielle – encadrée par des officiers français dirigés par le lieutenant-colonel Mansion, décide des arrestations? Tout norte à croire que le chef de l'Etat n'est tenn au conrant qu'après coup, ou pas du tout. La facilité avec laquelle les hauts fonctionnaires et les ministres s'enrichissent amène à se poser la même question. Le général Kolingba ne voit-il rien ou laisse-t-il les dignitaires du régime se « mouiller », s'enfoncer un peu plus, pour mieux sanctionner par la suite, comme il l'a fait le 23 janvier dernier, en renvoyant la moitié des officiers constituant le gouvernement? En attendant, sauf quelques cas particuliers, tous ceux ou presque qui ont une parcelle de pouvoir continuent de puiser dans le Trésor public. « Du temps de Bokassa, diton à Bangui, il y avait un grand voleur, mais on le connaissait; aujourd'hui, il y a quarante voleurs. » Sous l'empire, les détournements étaient plus importants qu'aujourd'hui, mais il étaient aussi plus contrôlés.

Le chef de l'Etat s'efforce pourtant de limiter la corruption et les détournements, mais la tâche apparaît impossible. Toute une génération de Centrafricains, celle qui a été nourrie par l'exemple venu d'en haut, à l'époque de l'empire, apparaît irrécupérable, pourrie. « Que voulez-vous, dit un Français, ici, c'est la » pâte humaine » qui est contaminée. » Cette dégénérescence Le chef de l'Etat avait pris le des mentalités n'épargne pas grand aujourd'hui oublié. Depuis la libéra- volant de sa voiture personnelle et, monde, des lors que le pouvoir politi-

que est perçu avant tout comme celui de l'argent. Faute d'être mue par une quelconque idéologie, l'opposition n'a que des appétits. L'expérience « démocratique » du régime du président Dacko, auréolée d'une constitution à l'européenne et d'un multipartisme total, l'a démontré de facon éloquente. Les hommes politiques d'alors se sont bornés à se « partager le gâteau », à organiser un racket à la dimension de l'Etat. sans souci de l'intérêt national, béné ficiant en cela de la neutralité ou de la complicité agissante de nombreux hommes d'affaires occidentaux notamment français.

Comment s'étonner, dès lors, si ce pays, pillé sans vergogne pendant des années, est exsangue, et ne doit sa survie que grâce à une aide fran-çaise massive? Comment s'étonner aussi si le chef de l'Etat lui-même n'échappe pas à la suspicion d'enri-chissement illicite, si la « ferme modèle », qu'il possède à 25 kilomètres de Bangui, au-delà de M'Boko, est réputée avoir été équipée de façon ultra-moderne par le contribuable centrafricain et à grand renfort de techniques et de techniciens français? Le pouvoir corrompt partout, mais sans doute un peu plus en RCA... Il faudra beaucoup de temps nour rééduquer les fonctionnaires, pour qui la prévarication tient lieu de sens du « service public ».

#### 2 000 étudiants font vivre 20 000 personnes

La jeunesse n'a pas été épargnée par ces manvaises habitudes héritées du passé. Pour les enfants des familles les plus aisées, l'entrée en classe de sixième est souvent fonction du montant de la somme que leurs parents sont prêts à verser. Le passage en sixième, c'est l'entrée dans le secondaire avec, au bout du cursus scolaire, l'espoir d'entrer à l'Université. Depuis deux ans, les autorités essaient de faire en sorte que les sujets du bac ne se vendent plus dans les « quartiers »... Jusqu'en janvier dernier les choses étaient simples. Après le baccalau-réat, c'était l'entrée à l'Université et le droit à une bourse. La licence permettait d'espérer une longue carrière dans la fonction publique, but ultime de la majorité des étudiants. Leur grève du mois de janvier dernier était destinée à protester à la fois contre l'institution de concours d'entrée dans la fonction publique et contre les menaces délivrance de bourses.

Les concours, aujourd'hui, n'ont pas encore véritablement été instaurés. Le gouvernement, qui a usé alternativement de la menace et de la séduction, a cédé. Comment pouvait-il d'ailleurs prolonger l'épreuve de force ? Les deux mille étudiants, qui touchent chacun une bourse d'un montant de 25 000 F CFA, font vivre à l'africaine environ vingt mille personnes! Hostiles an pouvoir, les étudiants le sont dans leur grande majorité (sauf ceux qui profitent de ses largesses, ainsi que les mouchards). Ils reprochent aux militaires de • puiser dans la caisse », mais beaucoup n'aspirent qu'à faire de même...

En accédant à la tête de l'Etat, le ler septembre 1981, le général André Kolingba n'a pas échappé à la tendance au népotisme tribal instaurée par ses prédécesseurs. Les membres de son ethnie, les Yakoma, occupent aujourd'hui la plupart des postes-clés et les M'Baka, ethnie des présidents Dacko et Bokassa, ont été peu à peu écartés du pouvoir. Celuici reste malgré tout confiné entre les mains des gens du « fleuve », qui ont toujours exercé une suprématie en Centrafrique.

Quand l'armée va-t-elle accepter de partager ses responsabilités avec les civils? Officiellement, c'est en 1985 que le régime devrait changer de nature, se « démocratiser ». La première pierre de l'Assemblée nationale devrait être posée au début de l'année et, dans la foulée, les premières élections locales pourraient être organisées. Parallèlement, des civils devraient faire leur entrée au gouvernement. En principe. On peut en effet émettre quelques doutes quant au respect du calendrier.

Le général Kolingba, qui a incité les hauts commissaires (des civils) à effectuer une formation militaire au camp Kassaï et à porter le treillis (avec le grade d'aspirant) - sauf deux d'entre eux, - prendra-t-il le risque de ne plus s'appuyer essentiellement sur l'armée pour gouverner ? Son autorité est aujourd'hui réelle, mais fragile. Comme tant d'autres pays du continent, la RCA vit dans une psychose permanente de coup d'Etat. La menace ici peut venir de l'intérieur, de ceux qui gravitent autour du chef de l'Etat (tout simplement parce que · être le second, c'est d'abord ne pas être le premier » ), mais, plus encore, de l'extérieur. Les opposants en exil du général Kolingba ont tous une vision ambitieuse du devenir de la RCA. Pour le seul profit du peuple centrafricain bien sûr...

# TOCAGES Société d'économie mixte capital

428000000 de francs CFA

Siège social à BANGUI Postal 724



transporte et distribue tous produits pétroliers et dérivés nécessaires au fonctionnement de l'économie centrafricaine.

TOCAGES importe, stocke,

## **TOUS PRODUITS PÉTROLIERS**

ESSENCE

• PÉTROLE

● ESSENCE SUPER ● HUILES

• GAS-OIL

GRAISSES

Téléphone: 61.37.04 Télex: TOCAGES 53 16 RC Boîte postale 724 / BANGUI (République Centrafricaine)

### Une opposition morcelée et réduite au silence

L'opposition au régime du président Kolingba, ficiellement, n'existe pas. Une première dissolution des partis politiques a été décidée le 18 juillet 1981, sous le régime du président David Dacko. Cette interdiction concernait notamment le MLPC (Mouvement pour la libération du peuple centrafricain) de M. Ange Patasse, candidat à la présidence de la République lors de l'élection du 15 mars 1981 (38,11 % des suffrages), treize fois ministre de l'exempereur Bokassa et ancien premier ministre de celui-ci ; le FPO-PT (Front patriotique oubanguien-Parti du travail) du docteur Abel Goumba, chef du gouvernement oubanguien de 1957 à 1958, ancien recteur de l'université de Bangui, et également can-didat à l'élection présidentielle (1,42 % des suffrages) : le MCLN (Mouvement centrafricain de libération nationale, réputé pro-libyen) du docteur iddi

Le 10 soût 1981, le MLPC et le FPO-PT avaient été de nouveau autorisés. En renversant le président Dacko (qui était plus ou moins consentant), le 1º septembre, le général d'armée André Kolingbe avait suspendu la Constitution et interdit toutes les activités politiques. Depuis le coup d'Etat, ces mesures n'ont pas été rapportées.

Les chefs de file de l'opposition sont aujourd'hui soit assignés à résidence en République centrafricaine ou arrêtés, soit an exil. Outre M. Iddi Lala, qui sejourne en Allemagne fédérale, M. Ange Patasse a trouvé refuge en France, puis au Togo. Il a été signalé demièrement en Italie. M. Henri Maïdou, dirigeant du PRP (Parti républicain pour le progrès), ancien vice-président de la RCA (République centrafricaine) sous M. Dacko et, auparavant, dernier premier ministre de Bokassa (à ce titre, il est l'auteur d'une lettre réclament une intervention militaire française), serait actuellement essigné à résidence à Possel (à l'est de la capitale, sur l'Oubangui); M. Abel Goumba serait, ku, dans la même région, à Kouango; M. Patrice Endjimoungou, secréti général du FPO-PT, à Boambali (au nord-est de Bangui, près de Sibut); M. Simon-Narcisse Bozanga, ancien premier ministre de M. Dacko, à Liakari (région de Bangassou, au sud-est); M. François Pehoua, ancien conseiller de M. Dacko et président du Groupement indépendant de réflexion et d'éducation politique, économique et sociale (GIR), est éga-lement en résidence survaillée ou interné, de même que M. Joseph Potolot, ancien vice-premier ministre de Bokassa, soupçonné de propagande en faveur du retour de l'ex-empereur, et M. Hozi Okito Tendale, président du fantomatique « Parti socialiste centrafricain », accusé d'avoir lancé des « appels à la révo-

D'autres personnalités, qui ne peuvent pas a priori être assimilées à l'opposition, ont capendant l'interdiction de quitter la territoire. C'est notamment le cas du général Sylvestre Bangui, démis de ses fonctions de ministre des finances en janvier 1984, qui jouir cependant d'une relative liberté de mouvement

De leur côté, les ex-généraux François Bozize (l'un des responsables du MCLN) et Alphonse M'Balkoua. qui furent les proches de Bokassa, respectivement ancien ministre de l'information et ancien ministre de

ment national), auteurs - avec le MLPC de M. Patesse - de la tentative de coup d'État de mars 1982, sont également en fuite. M. M'Baikoua serait actuellement dans le sud du Tchad. Ce sont ses partisans, ainsi que ceux de M. Bozize (réfugié pendant plusieurs mois en France) qui, alliés à des « codos.» (commandos) tchadiens, ont lancé récemment une attaque contre la ville centrafricaine de Markounda (le Monde du 14 novembre). MM. M'Baikoua et Bozize, dont les troupes sont évaluées à environ trois cents hommes, s'efforcent, d'autre part, de regrouper toutes les oppositions au régime du

le justice du CMRN (Comité militaire de redresse-

Au sein du MLPC, M. Ange Patasse a été écarté des organes de direction en septembre 1983, son poste de président du bureau politique ayant été supprimé à l'occasion d'un « congrès extraordinaire » du mouvement, qui se serait tenu clandesti-nement du 14 au 18 septembre. Le secrétaire général du comité exécutif du MLPC est M. Francis-Albert Ouskangs. De même, M. Iddi Lala aurait été sus-pendu de ses fonctions au sein du MCLN, et l'actuel secrétaire général de ce mouvement serait M. Saleh Yacoub.

Le 5 soût 1983, plusieurs personnes se réclamant du MLPC, du FPO-PT et du MCLN se sont réunis clandestinement à Moyenne-Sido (au nord-est de Bossangoa, près de la frontière tchadienne). Ils ont formé le Parti révolutionnaire centrafricain (PCR) et ambitionnent — eux aussi — de constituer un « front uni » de l'opposition. C'est également avec cet objectif que le « collectif des Cantrafricains en France » a été créé, à Paris, le 15 avril 1984. Ce mouvement, qui se dit « indépendant de tout parti politique », entend œuvrer pour le rétablissement de la Constitution et « la défense des libertés et droits fondamentaux de la démocratie ».

Les chefs de file de ces différents partis étant soit dans l'impossibilité d'agir, soit remis en cause par leurs propres partisans, le « front uni » de l'opposition centrafricaine n'est encore qu'un vœu pieux. A Paris, ces mouvements envoient aux journaux de

nombreux communiqués. En marge des partis, l'ex-empereur Bokassa, exilé dans son château de Hardricourt (Val-d'Oise), n'a pas perdu espoir de revenir au pouvoir. En 1983, dans une « déclaration officielle », il se justifiait de son action passée et présentait, pour l'avenir, un « programme politique » et un « programme socio-économique ». C'est, semble-t-il, en lisison avec son entourage qu'est publié un fascicule intitulé Vérités centrafricaines et dont deux numéros sont déjà parus. Le premier a été diffusé à 50 000 exemplaires (notamment par l'intermédiaire du capitaine Paul Barril, ax-« numéro 2 » du GIGN (Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale); le second circulait, sous le manteeu, à Bangui, il y a trois semalnes. Vérités centrafricaines avanca surtout des faits tendant à prouver les détournements financiers effectués par les membres du gouvernement du président Kolingba, et dénonce les arrestations et les atteintes aux droits de l'homme en RCA.

# 5 MCMM

# Centrafricaine Société de développement agricole





Avenue David-Dacko

Tél: 61-30-33 - Télex: 5212 EC. BP 997

BANGUI (Rép. Centrafricaine)

Président : M. MÉTHOT Directeur général : Dr J. MAGRODINI

# Sinistre pèlerinage à Berengo et Kolongo

Berengo. - Les soldats qui gar-dent l'entrée du « palais impérial » n'ont pas pour mission d'assurer la conservation du site. Cinq années ont passé, et Berengo succombe aux assauts du temps, de la végétation qui envahit tout. Tant pis ou tant mieux : le château de cartes de Bokassa ne restera pas intact dans le patrimoine national. Berengo revisité ? Sinistre pèlerinage... L'endroit, abandonné aux margouil-lats (gros lézards verts et jaunes) que l'on écrase par dizaines, dégage un sentiment de malaise et d'irréalité. Se peut-il que cette petite ville en ruine ait été animée, fastueuse, industrieuse, autarcique?

L'imagination se refuse à la mise en scène, à «voir » les uniformes chamarrés des gardes impériaux, et des dizaines de serviteurs, les effigies et les blasons chatoyants. Berengo est en décomposition, ses bâtiments jonchés de détritus. Le mythe lui-même s'est écroulé, laissant place à ce qui ressemble à une cour d'asine flanquée de pavillons de banlieue abandonnés. Le maître de céans gît là, enfin dérisoire, en face des vastes garages qui abri-taient plusieurs dizaines de Mercédès, à regarder le ciel, allongé dans l'herbe qui, déjà, recouvre son Cette statue devait être installée place de la République, à Bangui.

Comme tout le reste, la villa de l'impératrice Catherine, défenestrée, s'ouvre à tous vents. De la terrasse du premier étage, on pouvait plonger dans la piscipe. Passée la salle des coffres à bijoux, on entre dans la chambre de l'ex-maréchale, pour y trouver quelques débris du lit rond électrique, ultimes vestiges d'un luxe d'opérette, souvent fait de stuc. Allons plus loin, de l'autre côté de la place centrale, ce morne parking aux réverbères tordus. Les bâtiments se suivent, tous envahis par les plantes et les herbes sauvages : la grande salle des archives, jonchée de ministres, dont le sol est tapissé de formulaires à en-tête de la « cour impériale de Berengo ».

De notre envoyé spécial

Plus loin encore: l'usine de couture où étaient confectionnés les uniformes des enfants de Bangui, l'usine de traitement du café avec ses grosses machines cassées sur lesquelles s'est concentrée la ven-geance populaire, l'usine de disques, l'usine de koko, la scierie dont les murs sont ajourés en forme de « B » (comme Bokassa). la station d'essence, la salle de cinéma, les moissonneuses-batteuses rouillées, quoi d'autre encore? La chambre enfin du dictateur en exil, avec, dans une pièce attenante, deux coffresforts de couleur verte renversés sur le soi et dont la porte a été ouverte à l'explosif par les soldats français, les « Barracudas ». A l'intérieur, les cailloux ont remplacé les pierres précieuses. Dans la «villa-bateau» réservée aux hôtes de marque, une caisse vide de champagne Moët et Chandon se décompose. Voilà, à une centaine de kilomètres de la capitale, tout ce qui reste de l' - Empire ».

#### L'horreur

La visite n'est pas finie. L'hor-reur, c'est à Bangui qu'on la trouve, à Kolongo. Sur la route, à Bobangui, on passe devant la tombe du « père de la nation » centrafricaine, Barthélemy Boganda. Un drapeau cen-trafricain flotte au vent, à côté du mausolée aux lignes très futuristes qui abrite un catafalque recouvert de fleurs. La villa Kolongo, la principale résidence de l'empereur dans la capitale, ne se signale pas aux regards des passants qui ignorent quel hôte elle abrita.

Sur le mur d'entrée, un panneau annonce simplement : « Université annexe de Bangui ». Une première bâtisse s'offre aux regards. Elle est en bon état, les vitres, qui entourent sa facade, sont encore intactes. Tout de suite à gauche, c'est la trop papiers brûlés, la salle du conseil des fameuse mare aux crocodiles. encore emplie d'eau putride et. assure le gardien, d'ossements humains. Après le renversement de

Dans le parc, on découvre bien dans un mameion rocheux. les deux lions qui « se nonrissaient » des victimes du tyran ont été tués par les l'ouverture des portes était commandée par un système complexe de câbles, font face à l'esplanade du place qu'occupait l'ex-empereur. En face, à quelques mêtres, sur un terre-plein, se tenait le condamné; à droite, un autre auvent où étaient

#### Deux abcès

Partout la nature a gagné du terrain. La résidence comporte un encore emplie, et décoré de statues en bois. Sur les murs de chaque pièce, un « guide » a écrit au char-bon de bois le nom des locaux : « salle d'accueil des chefs d'Etat », chambre de l'Empereur », « saile et puis la «chambre de la Roumaine », Gabriella, envoyée dans le lit de l'empereur par les services secrets roumains. La cuisine enfin, et ses deux vastes chambres froides qui ne dégagent plus, aujourd'hui, la moindre odeur de charogne.

Le parc est vide, lui aussi, étrangement calme, sans les animaux que Bokassa aimait y voir gambader. Berengo et Kolongo ne sont guère visités par les Banguissois. L'oubli et la nature ont-ils fait leur œuvre? Dans le parc à la française de son château de Hardricourt, l'empereur déchu rêve encore à son retour. Il se charge régulièrement de rappeler son existence. « Je ne supporte pas l'idée d'avoir un jour à quitter cette terre en y laissant la trace d'une honte qui flétrit ma famille, tous les Centrafricains (...) », déclarait-il en juillet 1983. Cette trace, ici, en Centrafrique, porte des noms : Berengo et Kolongo. Deux aboès.

# **ENERCA** ÉNERGIE CENTRAFRICAINE

SOCIÉTÉ D'ÉTAT CHARGÉE DE LA PRODUCTION, DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SUR TOUTE L'ÉTENDUE DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE



PUISSANCE INSTALLÉE

BANGUI: 17 020 kVA BOALI: 16 060 kVA

PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE CENTRES DE PROVINCE : 4 455 kVA

- CENTRALE THERMIQUE EN FONCTION
- O CENTRALE THERMIQUE EN PROJET
- **CENTRALE HYDRAULIQUE EN FONCTION**
- □ CENTRALE HYDRAULIQUE EN PROJET △ MICRO-CENTRALE EN PROJET

Nota: BGALI et BANGUI sont reliés par deux lignes M.T. (63 kV et 63/110 kVA)



kilomètre 5 n...

## Au « kilomètre 5 »...

De notre envoyé spécial.

Bangui. — Le « kilomètre 5 » est le poumon de la ville africaine, sa véritable identité. C'est le creuset de toutes les vellétiés de révolte, la seule source d'information sur ce qui se dit et sur ce que les autorités préfèrent taire, le coffre-fort de l'argent parailèle, le supermarché toujours achaiandé des périodes de pénurie.

Le reste, c'est notamment le Bangui officiel, la vitrine, un peu trop française, les beaux restes de l'époque coloniale; un autre Bangui, que l'on surait tort pourtant de qualifier de factice. Il faut, pour tenter d'appréhender la ville, de la « respirer », faire, en une nuit de weck-end, les deux Bangui. Tant pis si la logique n'est pas respectée: il faut commencer par la seconde, tout simplement parce que c'est d'abord elle qui s'offre au visiteur, condammé à descendre au Rock Hôtel. Bangui est française, profondément.

Comme « Brazza » bien sûr, mais aussi comme le sont les villes du canal qui ouvre sur la mer Rouge, Suez, Port-Saïd et surtout Ismaïlia. C'est ainsi; question d'atmosphère, et d'eau.

La ville européenne s'étire le long du fleuve, regroupant le complexe du Rock Club, des ambassades, les quartiers résidentiels. Le palais présidentiel, dit « de la Renaissance », le quartier général de l'état-major et une partie des ministères sont situés un peu en retrait, sur la hauteur. Près du marché central sont concentrés les commerces européens.

Il faut, le samedi soir, passer devant le Rock Club (fondé en 1906) et assister à la noria des voitures des Européens qui regagnent leurs domiciles après avoir passé la journée au bord de la piscine, pour avoir un aperçu de la colonie française, forte de 3 600 personnes. Avec les familles, les coopérants, à enx seuls, sont 1 400. A la veille de l'indépendance, la colonie française de RCA comptait plus de 5 500 per-

#### Bangui by night ≯

Avant d'aborder les quartiers africains, on peut approcher le Bangui quasi mystérieux situé à la « colline des Panthères ». Là vivent les Ndris, une ethnie complètement autonome d'environ un millier d'individus, qui sont sans doute, historiquement, les premiers Banguissois. Depuis l'époque coloniale, ils échappent à tout contrôle et ne se mélangent pas au reste de la population. N'étant pas soumis à l'impôt, ils bénéficient en fait d'une sorte de statut privilégié, presque d'extraterritorialité.

Ce n'est, certes, qu'un indicateur de paix civile parmi d'autres, mais la tournée du « Bangui by night » offre le spectacle d'une population qui, apparemment, ne vit pas dans la hantise de la répression. Il y a au moins trois sortes de boûtes de nuit. An « kilomètre 5 », sur l'avenue B.B. (Barthélémy Boganda), le Punch Coco offre tout le charme d'une vraie ambiance africaine, à côté de l'Oustaou (l'un des trois meilleurs restaurants de Bangui), dans le quartier des commerces européens, la clientèle est nettement plus aisée. C'est ici que se rendent de préférence les Blancs et la bourgeoisie banguissoise. Plus loin, le Blow Up, qui est surtout fréquenté par les Barracudas mais, contrairement au Booby de N'Djamena (avant le départ de la force Manta), les soldats français au crâne rasé qui se déhanchent sur la piste de danse ont troqué leur treillis militaire pour des vêtements civils. Cela fait une sérieuse différence...

Après, il faut retourner au « kilomètre 5 » et, au-delà, se laisser entraîner dans Boy-Rabe, Miskine, Fouh, Gobongo, et la partie nord de Malimaka. La nuit, on y fait des rencontres passionnantes. Comme celle de cette assistante sociale, M<sup>m</sup> X..., qui parle si bien des difficultés qu'elle rencontre pour tenter de faire comprendre aux femmes et à leurs maris qu'il n'est pas très souhaitable de faire une dizaine d'enfants en cinq fois dix-huit mois...

Dans Boy-Rabe, ce labyrinthe de maisons basses aux tonts de tôle ondulée, les femmes se livrent à un petit commerce (vente d'huile, de sel, de farine ou de manioc) dont elles conservent pour elles seules le bénéfice. Cet argent sert à l'habillement et à la nourriture des enfants, la mari n'étant pas tenu, au regard des continues sociales, de contribuer à ces dépenses domestiques.

Boy-Rabe sécrète toute une population de jeunes désœuvrés, qui n'ont guère l'espoir de trouver un emploi. C'est notamment ici que vivent les godabes », toujours prompts à manifester contre le pouvoir (quel qu'il soit) et à commettre divers larcins. Ils constituent une masse de manœuvre commode pour qui souhaiterait provoquer des troubles dans Bangui. A cet égard, certains diplomates affirment que pour dété-riorer le climat des relations francocentrafricaines, il suffirait de pous-ser quelques dizaines de jeunes à créer un incident devant les • 200 villas », le lieu de résidence d'une partie des militaires français. La répression qui en découlerait ne créerait-elle pas immanquablement une tension vite exploitable par ceux qui veulent déstabiliser le régime

militaire du général Kolingba? C'est ce type même de provocation qui a en lieu le 8 octobre dernier, devant l'entrée des « 200 villas », assurent ces diplomates. Mais il ne s'agit là que d'une hypothèse que rien de concret ne permet d'étayer.

En revanche, Boy-Rabe reste, potentiellement, l'un des « quartiers rouges » de l'opposition, même si celle-ci n'est plus aujourd'hui organisée. M. Ange Patasse y conserve sans doute quelques partisans, ceux qui, en 1981, avaient bénéficié de ses largesses. On ajoute, dans les milieux gouvernementaux, que les MLPC avaient drogué leurs troupes avant de les envoyer, en juillet de la même année, au combat de rue. La dominante des ethnies nordistes dans Boy-Rabe (Gbaya et Mandjia, Banda, Sara) a permis à M. Patasse (lui-même sara) de jouer sur l'exasdevant la confiscation - histori-que - du pouvoir par les « gens du fleuve » (Mbaka et Yakoma). Cette frustration est d'autant plus compréhensible que les « savaniens », pour des raisons purement climatiques, sont naturellement plus travailleurs que les « gens du fleuve » ou « de la forêt ». « Jamais un singe n'est mort au fond de la forêt », dit-on. Ce levier que constitue les rivalités ethniques peut, demain encore, jouer, même si, en Centrafrique, celles-ci n'ont jamais été exacerbées. De plus, c'est sans doute à Boy-Rabe que se manifeste la plus grande hos-tilité à la présence française, notam-ment militaire. Si les incidents antifrançais sont rarissimes, cela n'exclut pas pour autant que tout risque de violence soit écarté à l'avenir. La nuit, les Blancs ne se risquent guère dans Boy-Rabe.

Dans les quartiers du « kilomètre 5 », où se concentre plus de la moitié de la population de Bangui, les Haoussas (ethnie nordiste islamisée) tiennent l'essentiel du commerce. Ils partagent leur empire avec la colonie musulmane, formée « kilomètre 5 » est riche. On y trouve de tout, et notamment tout ce qui n'existe pas, ou plus, dans le commerce qui a pignon sur rie. Chacun sait, à Bangui, que, sous les baraques lépreuses de Miskine, des fortunes de plusieurs millions de francs CFA fructifient en dehors des circuits financiers officiels. Les banquiers de la capitale évaluent ainsi (par un système de rachat de la monnaie centrafricaine par la banque centrale, dans les pays limitromontant des sommes qui circulent au « kilomètre 5 » sous le manteau ; une large partie de ce manque à gagner pour le Trésor étant le fruit des exportations clandestines. Il n'y a guère de solutions pour pallier cette situation, sauf à contraindre les commerçants à ouvrir des comptes bancaires, ce qui est complètement irréalisable.

Des expériences sont cependant tentées pour drainer cette épargne populaire. Une succursale de l'UBAC (Union bancaire en Afrique centrale) a été installée au «kilomètre 5», à Koutoukou, et des démarcheurs rendent visite aux commerçants musulmans pour les convaincre de déposer leur argent à la banque. Les dépôts sont encore très faibles, et les comportements des clients un peu décourageants: du vendredi après-midi au lundi matin, l'argent est retiré des coffres, par crainte des vols durant le weck-

Centre de la contrebande et des détournements de marchandises en tout genre, le « kilomètre 5 » impose à toute la ville son économie parallèle. Il y a trois semaines, on ne trouvait plus de café dans les magasins de Bangui. Celui-ci n'avait pourtant pas complètement disparu: il était dissimulé au « kilomètre 5 » dans les entrepôts de gros commerçants Haoussas. Ceux-ci avaient tout simplement organisé la pénurie pour forcer le gouvernement à augmenter le prix du café...

La prostitution est une autre «spécialité» du «kilomètre 5». Les femmes de deux ethnies (en voie de disparition) de l'extrême est du pays, les Zandé et les Nzakala, en sont notamment victimes. Leur cas est particulier : souvent frappées de stérilité, elles trouvent difficilement un mari ou sont abandonnées par celui-ci. Dès lors, fante de la solidarité sociale du groupe, elles n'ont d'autre moyen de subsistance que la prostitution, pour une somme
n'excédant pas 1 000 F CFA la
«passe»... Leurs « protecteurs »
sont parfois des policiers, qui arrondissent leurs fins de mois en se livrant à un fructueux racket en forme de chantage auprès des Européens. La polygamie, notamment dans les conches aisées de la population, est presque ouvertement admise. La stérilité des femmes est peut-être une explication, mais la réussite sociale se juge aussi au nombre d'épouses et d'enfants. Dans la bourgeoisie, y compris celle qui est fortement occidentalisée, un homme a une première femme « pour les enfants et la maison», et une, deux ou trois concubines, appelées pudiquement «ambassade» ou

# LA CAISSE DE STABILISATION ET DE PÉRÉQUATION DES PRODUITS AGRICOLES



# AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

La CAISTAB, établissement public (ordonnance n° 80-048 du 12 juin 1980) doté d'une autonomie financière, a pour mission :

- La régularisation et le soutien du prix d'achat des produits agricoles aux producteurs;
- La compensation entre les prix d'achat garantis et le prix de vente à l'export;
- L'aide au développement et à l'exportation des produits agricoles;
- La participation financière aux actions menées en faveur de ce développement et la mise en application des accords internationaux portant sur ces produits.

SIÈGE: BANGUI (R.C.A.)

Tél.: 61-08-00 - Télex: 5278 RC Président-directeur général: Jacob Gbeti

LZ

# Bouar, base arrière du Tchad

De notre envoyé spécial.

Bouar. — « Vous avez dit Bigeard? » Oui, c'est lui, le général à la gouaille inénarrable, l'ancien secrétaire d'État qui faisait se lever des houles de rire sur les travées de l'hémicycle du Palais Bourbon, l'ancien parton de tous les « p'tits l'ancien patron de tous les « p'tits gars » de l'armée française... Difficile, à Bouar, d'éviter les traces de Bigeard. Ceux qui étaient là en juil-let 1980 se rappellent l'accueil • enthousiaste - que la population a réservé à l'ancien commandant du 6 régiment interarmes d'outre-mer, revenu en tant que président de la Commission de la défense de l'Assemblée nationale. Et puis, relisez « Pour une parcelle de gloire », de Bigeard, sur Bouar! Ecoutez l'actuel • patron • des troupes françaises de la 9 division d'infanterie de marine, le colonel

Tanneguy Le Pichon : « C'est lui qui, après la guerre d'Algérie, a donné tout son lustre à ce camp ». Voilà le - Liberty -, ce boukarou (pavillon de repos) - superbe - qu'il a fait construire et où - il - donnait ses soirées ; voici la piscine qu'a il a a fait creuser et qui est aujourd'hui inutilisable, faute d'y faire des travaux trop coûteux pour le budget des armées, et puis la chapelle « Bigeard », le stade, le mess, l'ancien club hippique « Bigeard »...

A l'époque de B... (juillet 1960 à janvier 1963), la garnison du camp L'eclerc était composée de 2 000 hommes et 200 familles. En janvier 1965, il ne reste plus que 200 soldats et, en 1976, la plupart des conseillers militaires français quitteront le pays. Entre-temps, Bouar est devenu un centre d'instruction interafricain, encadré par quelques conseillers français. De 1973 à 1979, faute d'assistance militaire technique (AMT), le camp Leclerc sera habité uniquement par les FACA (forces armées centrafricaines). Lorsque les Français revien-dront à l'occasion de l'opération Barracuda », le 20 septembre 1979, pour réinstaller M. David Dacko à la présidence de la République et précipiter la chute de l'ex-empereur Bokassa, ils découvriront le camp dans un triste état. Au Tchad, un spectacle similaire (batiments abimés ou partiellement détruits, détritus partout et disparition de tout ce oui a une valeur marchande) attendra les troupes de l'opération Manta, en août 1983, au camp Dubut de N'Djamena.

De la piste d'aviation de Bouar, sall, il faut dix minutes de jeep pour atteindre le camp. La route, étroite

et bordée de hautes herbes à éléphant, traverse un pont qui a été refait – évidemment – par les EFAO (éléments français d'assistance opérationnelle). Depuis leur retour, il y a quatre ans, les Barra-cudas ont mis les bouchées doubles pour retaper les baraquements. L'ensemble est fleuri, propre et par-faitement ordonné. Chaque unité a sa concession et presque chaque soldat dispose d'une - chambre - rudimentaire faite de toiles suspendues. Le camp est divisé en deux parties, l'une d'entre elles étant occupée par les FACA, sans pour autant qu'il y ait une ligne de démarcation : les soldats centrafricains et français circulent librement dans tout le péri-mètre. Celui-ci a néanmoins été entouré de barbelés pour empêcher les nombreux vols commis par les · Godabes · (délinquants).

Aujourd'hui, seuls les cadres per-manents centrafricains du camp d'instruction y habitent avec leurs familles. Les Français, eux, sont relevés tous les quatre mois. Pour la population de Bouar (environ 30 000 personnes), comme pour les militaires, les conditions sanitaires sont bonnes. Après la seconde guerre mondiale, dans les années 46 et 47, on avait surnommé Bonar le · camp de la mort », tant les Français y succombaient d'épidémies (paludisme, dysenterie, bilhar-ziose). Cette époque-là est révolue. L'hôpital (100 lits) de Bouar dispose d'une salle d'opération, et trois médecins (dont deux coopérants) y travaillent. Pour les cas difficiles, les EFAO se chargent des évacuations sur Bangui.

#### Coopération

Sur l'une des collines alentour située à 800 mètres d'altitude, Bouar iouit d'une température très agréable, - un petit cimetière français enferme cent tombes blanches : ceux qui reposent là sont morts acciilement, mais surtout de maladie. Plus loin, dominant la vallée où serpente la Transafricaine qui, traversant le camp, relie Bangui au Cameroun, un monument a été élevé à la mémoire du colonel de Roux. nmandont de la I\* brigade coloniale, commandant en second de la position de Bir-Hakeim », le premier à avoir installé les « quartiers » de son bataillon à Bouar.

Lors de chacune de leurs sorties sur le terrain, les soldats français se

livrent à ce que le colonel Le Pichon appelle une - activité de coopéra-tion - (reconstruction d'un pont ou d'une école, assistance médicale, etc.). Une relative symbiose apparaît donc réalisée avec la population, concrétisée par des matches de football et des rallyes pédestres réunis-sant Français et Centrafricains. D'autant que celle-ci profite, sur le plan économique, de la présence française. Environ cent soixante centrafricains sont employés au camp Leclerc. Avec les familles, ce sont près de 1 600 personnes qui vivent donc directement de cette présence. Dans chaque compagnie, deux ou trois femmes du pays tiennent la popote (le bar). En tout, elles sont donc une vingtaine à officier, « pendant les heures de service ».

#### Restructurer l'armée

Situé en plein pays d'élevage, Bouar voit arriver les troupeaux des éleveurs islamisés Bororos qui descendent du nord, et dont la transhumance détériore le sol. Ce n'est donc pas un hasard si, sur le blason des EFAO, outre une ancre de marine et la flamme de la Légion, figure un buffle. Les Français achètent localement beaucoup de viande, ainsi que des produits maraîchers. Des camions amènent de Douala (Cameroun) le reste, c'est-à-dire les vivres introuvables sur place. Cette réputa-tion de pays d'élevage n'est pas usur-pée. C'est à Bouar qu'était implanté le plus grand centre vétérinaire de la Centrafrique. Avant que Bokassa n'en renvoie la majeure partie, l'école comptait jusqu'à une cen-taine de vétérinaires et techniciens.

En ville, le commerce est tenu par les Portugais qui, à la différence des Français, n'ont pas quitté le pays à l'indépendance. Les loisirs sont ussez limités à Bouar. La chasse a été réduite aux rares gazelles et anti-lopes qui n'ont pas été décimées et le cinéma a été transformé en bar et, à l'occasion, en salle de danse. Pour le reste, il y a l'église, avec ses vingt capucins et son évêque, et un cou-vent de sœurs claristes... De toute façon, les EFAO ont d'autres occupations. A leur retour en RCA, il leur a failu - restructurer - de fond en comble l'armée centrafricaine. Avec leur aide, celle-ci est passée de 8 000 hommes (époque Bokassa) à 4 000 hommes. Un état-major a été reformé, des corps de troupe ont été reconstitués, l'instruction et la formation ont été relancées et le « parc

niveau ». Depuis 1980, quarante à cinquante stagiaires recoivent une for-mation dans les écoles militaires mation dans les evoles initiaties françaises. En 1983 (notamment), la France a mis du matériel à la dis-position des FACA: un escadron de 5 AML. 60 VLRA (véhicules légers de reconnaissance armée), des jeeps et des véhicules de liaison (504 et 4L), des postes de transmission à piles solaires, etc. Cette coopération militaire est multiple. Ainsi, quatre-vingts officiers et sous-officiers francais de la MAM (mission d'assis-tance militaire) ont été mis à la disposition – exclusive – de l'étatmajor centrafricain.

Trois officiers encadrent d'autre Trois officiers encadrent d'autre part en permanence la « sécurité présidentielle », aidés dans leur tâche par une dizaine d'officiers et sous-officiers qui sont simplement détachés de façon temporaire mais depuis... quarante mois. Conseillers techniques, ils exercent des activités de commandement et peuvent parti-ciper à ce titre à des opérations de

A la faveur de l'opération Silure (désengagement de l'opération Manta du Tchad), les unités du groupement ECHO du dispositif de Manta, qui étaient basées sur l'axe est (Arada, Biltine et Abéché) se sont replices sur Bouar. Leur chef sont repueces sur Bouar. Leur cher est resté le même : le colonel Le Pichon. Les quelque 800 hommes qu'il commande et qui ont remplacé les EFAO, sont dotés d'un fort potentiel logistique, terrestre et aérien. (le Monde du 20 novembre). A l'occasion de l'opération Silure, tous les matériels ont été renouvelés, les plus usagés ayant été rapatriés sur la France. En douze heures, ces unités sont prêtes à faire mouvement et, en vingt-quatre heures, elles peu-vent rejoindre le nord du Tchad. Bouar, · base arrière · d'une nouvelle opération Manta?

A Bangui, distant de 440 kilomètres de Bouar (une heure trente de vol par Transall), les EFAO sont environ cinq cents. En ville, leur présence est assez discrète. Sur l'aéro-port de Bangui-Mpoko, en revanche, tous les vovageurs peuvent admirer à loisir, alignés comme à la parade, huit chasseurs Jaguar, un avion de ravitaillement en vol KC 135, des hélicoptères Puma et Gazelle, et deux avions légers de reconnais-sance L 19. Or le détail du potentiel militaire français basé en RCA théoriquement - secret! « Vous avez dit bizarre? »

Les Pygmées de Loko

De notre envoyé spécial

Loko (35 kilomètres au sud-est de Mbalki). – Les deux petits garçons ont environ six ans. Ils sont assis à l'écart des huttes, l'un en face de l'autre, sur une pierre. Au milieu d'eux, un petit âtre de bois dégage une légère fumée. Ils sont mus. Leur sexe est placé au-dessus du foyer, presque au contact. L'extrémité des chairs n'est plus qu'une bouillie san mischente qui ce cautérise leureguinolente, qui se cautérise lente-ment à la chaleur des braises. Ils ne crient pas, ne semblent plus souffrir. Ils sont Pygmées. La veille, ils ont été circoncis, « à la lame Gillette », comme ça, sans asepsie. Si une infec-tion survient, des écorces ou des plantes médicinales pourront peut-être — aider à la cicarrisation. Le « lame Gillette » marque le début de leur initiation. Les choses sérieuses commenceront dans deux ans, avec l'apprentissage de la chasse, en forêt.

A moins de 150 kilomètres de Bangui, aux marches de la forêt équatoriale, les Pygmées refusent tout ou presque de la civilisation, dont ils observent, de temps à autre, les signes monstrueux : les camions de grumes qui passent sur la route bordant leur campement. Des expé-riences ont été tentées pour essayer de les assimiler. L'ex-empereur Bokassa notamment, qui a du sang pygmée dans les veines, a voulu sco-lariser les enfants. L'échec a été total et les Pygmées sont retournés à leur état naturel, sauvage. Ils vivent en étroite symbiose avec la forêt, qui leur apporte, par la cueillette et la chasse, l'essentiel.

L'eau, ici, ne manque pas. L'orga-nisation sociale du groupe est relati-vement élaborée, c'est-à-dire que le nombre des individus est fonction de la richesse du territoire de chasse. La capture des animaux (essentielle-ment des petites antilopes) s'effec-tue à l'aide d'arcs et de flèches, mais plus encore avec des filets, plantés verticalement dans le soi. Les fernince et les enfants rebatters la femmes et les enfants rabattent le

gibier en faisant beaucoup de bruit. Le campement de Loko ne comporte qu'une vingtaine d'individus, les vieillards en moins, qui sont insarbres de la forêt. Hommes et femmes sont vêtus d'un cache-sexe. La polygamie ne fait pas partie de leurs mœurs, mais l'adultère n'est pas considéré comme une faute très grave. Plusieurs huttes de branchages ou de terre séchée traversée de minces rondins sont disséminées sur une aire dépourvue d'arbres. Elles sont légèrement plus basses que la taille moyenne de la population pygmée (1.45 m), et, à l'inté-rieur, on distingue les restes consumés des foyers. Chacun couche à même le sol, parfois sur des bouts de natte.

Le chef du clan, qui a quatre Le cher du clan, qui a quatre enfants, parle un sango (la langue nationale centrafricaine) très compréhensible. On saisit très vite tout le profit qu'il peut tirer, pour la communanté, de son indéniable sens du contact : les eigarettes passent de main en main, et les visages s'éclairent. Interrogé sur les besoins du groupe, il réclame du sel, du riz, des comprimés pour la toux, de l'alcool comprimés pour la toux, de l'alcool et... du savon. Leur nourriture quotidieme, outre la viande de chasse et les grosses chenilles, se compose d'un peu de manioc, d'ignames et de bananes plantain.

Le ches a apparemment déjà beaucoup converse avec les vendeurs ambulants qui viennent du village des ouvriers de l'usine à bois, la SCAD (Société centrafricaine de déroulage), distant d'environ cinq kilomètres. Parsois, les rares touristes qui arrivent jusqu'à eux leur apportent de la Nivaquine, mais ils sont plus ou moins immunisés contre le paludisme. A l'occasion, le chef ne refuse pas un peu d'argent. Curieux sans ostentation, les Pygmées de Loko ne sont pas effarouchés par la venue d'étrangers, au contraire. Les poignées de main s'echangent, et chacun, devant les questions qui leur sont posées par l'intermédiaire d'un ami interprète, rit de bon cœur.

Friands de produits qui peuvent rendre leur vie quotidienne plus agréable, ils campent au même endroit depuis près d'un an. Ils se sont donc à moitié sédentarisés, alors que, traditionnellement, les Pygnées que le temps d'épuiser son potentiel giboyeux. Ailleurs, loin des pistes, en glooyeux. Antenrs, tom des pistes, en plein cœur de la forêt équatoriale, d'autres groupes, plus sauvages, évi-tent tout contact gwec les popula-tions non pygmées. Ceux-là restent une minorité. La plupart, comme dans la zone de Nola, le long de la frontière zafroise, se sont agglutinés aux populations noires. Leurs huttes sont reléguées aux extrémités des vil-lages, et ils sont devenus, en certains endroits, les véritables esclaves des villageois, notamment pour le travail des plantations. De plus en plus dépendants, ne serait-ce que par le tabac et l'alcool, mais incapables de s'intégrer totalement, les Pygmées de Loko risquent d'avoir du mal à conserver longtemps la spécificité de

# COMPTOIR NATIONAL **DU DIAMANT** CND

BP 111 Bangui (République Centrafricaine)





Procédé artisanal de lavage et de triage du gravier diamantifère. A remarquer le manque de supervision à cet instant et la facilité avec laquelle un diamant aurait pu être soustrait du jīg-tamis. Photo extraite de l'Etude sur l'i

# La République **Centrafricaine** au plan touristique

Appelé à se développer, le tourisme représente une nouvelle ressource centrafricaine.

Pays de grande chasse, la République Centrafricaine est un merveilleux paradis où les animaux sont encore « authenti-

La faune centrafricaine est l'une des plus riches de l'Afrique de par la diversité et l'abondance des espèces. On y trouve des réserves très importantes d'espèces rares : rhinocéros, éléphants gros porteurs dont les pointes peuvent peser de 40 à 50 kilos, des antilopes (élans de Derby), les grands Koudous, cobs de buffon, cobs defassa, lions, girafes, bubales, etc.

Ce sont les régions frontalières du Tchad et du Soudan, où le climat est favorable à l'extraordinaire développement de cette faune et qui constituent une réserve de vie sauvage

En outre, l'extrême diversité des milieux naturels, la présence de cours d'eau permanents et d'immenses salines contribuent à fixer les animaux et facilitent l'observation d'une faune très abondante.

L'importance du tourisme dans le développement économique de la République Centrafricaine a suscité l'intérêt des autorités supérieures qui accordent, depuis 1981, une attention particulière au secteur touristique en vue de créer une ère nouvelle dans l'exploitation de l'immense patrimoine touristique du pays. C'est ainsi que, dans le domaine des infrastructures touristiques, des efforts sont entrepris pour améliorer la capacité d'accueil par l'ouverture très prochaine par le groupe Accor de deux hôtels de luxe : NOVOTEL et SOFITEL. Des actions de promotion du tourisme sont entreprises par l'exploitation du parc Manovo Gounda, qui offre une observation de faune facilitée par la platitude de la région et un réseau de pistes.

Venez voir les grands fauves, admirer la juxtaposition de paysages aussi variés, connaître des civilisations traditionnelles aussi originales.

J. GBASSINGA, Office centrafricain du tourisme BP 655, BANGUI (RCA) Tél.: 61-45-66

La République Centrafricaine vous intéresse!



- Pour un séjour, un chantier, un investissement, des contacts, des conseils...
- N'hésitez pas : notre banque, depuis 38 années en RCA, vous offre son ENTIÈRE DISPO-NIRILITÉ
  - à BANGUI : Télex nº 5233, tél. : 61-00-42/61-17-68 - à PARIS : BIAO, 9, avenue de Messine, tél. : 562-41-60
- 8A au capital de 700 millions CFA, BP 910 BANGUI
- Principaux associés : BIAO, BANCO DO BRA-ZIL, UNION DE BANQUES SUISSES

ill Borer à la

1. 19 · 10 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100

a Panasana an s

and he to proper





32. Le feuilleton de Bertrand Poirot-Delpech : Les journaux et les lettres de Kafka dans « la Pléiade ». 26-27. Histoire : Pierre Nora et la mémoire de la France. Un « baron » du gaullisme réhabilite Catilina.

28. Enquête : Comment les libraires font-ils leur métier? 30. Lettres étrangères : Adonis, l'exilé universel.

# Le Monde des livres

# Alain Borer à la poursuite de Rimbaud

Nous avons rencontré cet écrivain qui a vécu baud le voyou, de Benjamin Fondes appées de folie dans l'ombre d'Arthur dans (Plasma); Rimbaud par des années de folie dans l'ombre d'Arthur pour écrire un livre, « Rimbaud en Abyssinie », que publient les Editions du Seuil.

Rimbaud? Ils sont Borer, comme les doigts de la tableaux. La pièce où il écrit.

main. Et il les retire aussitôt de L'Œuvre logique de Rimbaud,

ES grands livres sur mille volumes qui occupe le centre de la pièce encombrée de

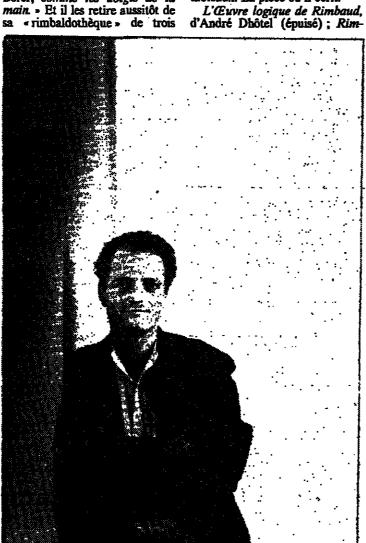

lui-même, d'Yves Bonnefoy (Seuil) : Rimbaud, d'Enid Starkie (Flammarion); et Rimbaud, de Jacques Rivière (Gallimard)... Borer cite aussi Blanchot, Bounoure, Munier, Claudel, Macé, Segalen, Breton, Gilbert-

Il pose sur une table basse, entre deux paquets de Camel, les Pages choisies, présentées par Etiemble (« Classiques Larousse »). « Etiemble ne m'impressionne plus. Pourquoi s'est-il acharné sur le « mythe » de Rimbaud? Au nom de sa vérité de bourgeois, sa vérité à lui tout seul. Dans sa thèse, le Mythe de Rimbaud (1), il ne définit même pas ce qu'est un mythe et donne une bibliographie inutilisable, lacunaire, partiale. Pour en finir avec Etiemble, lisez ce qu'il écrit sur Sensation, l'un des premiers poèmes, si beau: « Rimbaud, comme il est natu-» rel, commence par le pastiche » et n'exprime point ses vérita-» bles sentiments... » On rêve. »

#### « Ecrire, c'est écouter l'autre » -

Borer est né en 1949, à Vesoul, Louis Pergaud. - J'étais un cancre. Mon père me mit en pension à Genève, à l'Institut Florimont. Les élèves y avaient fondé une revue, le Bateau ivre. De 1965 à 1969, i'en devins l'animateur. J'y publiais des études sur Rimbaud, des articles de Guillemin liet, dont Joe Bousquet reconnut Ludwig Hohl, que j'idolâtrais, rimbaldiens. Je suis l'un d'eux. » me reçut dans sa cave et nous donna des textes. A dix-sept ans, à une nef, à un vaisseau spatial, je fis mon premier voyage à Charleville. J'eus un choc devant

Meuse. La ville lugubre, en plein

Nous buvons du café du Harrar (du Kaffa), que Borer achète rue des Plantes ou rue Saint-Sulpice. Il est noir, très fort. Une pâte torréfiée. Son goût âpre vous reste dans la bouche. C'est celui que buvait Rimbaud et que transportaient ses caravanes de quarante chameaux (quatrecents kilos par animal). Borer raconte vingt années de folie avec Rimbaud. Pour Rimbaud. Il se lève encore, prend les cinq joyaux de la rimbaldothèque, rien que des éditions originales: Une saison en enfer (1873), les Illuminations (1886), le Reliquaire (1891), les Illuminations. Une saison en enfer (1892), Poésies complètes (1895).

· J'avais envie d'écrire, depuis toujours, continue Borer. Claudel disait que Rimbaud l'avait « ensemencé ». Je savais que sa « prose de diamant », la langue portée à son point d'incandescence, m'éclairerait. A dix-neuf ans, je publiais des poèmes, Fi, chez Parisod, à Lausanne. Je multipliais les contributions aux revues des rimbaldiens. Ma fille, Alexandra, est née en 1972. Jusqu'en 1979, pour elle, j'ai rédigé un journal que je lui Ecrire, c'est écouter l'autre et s'en rapprocher. Dans mon livre, après une aussi longue errance, j'ai cherché à être près de Rimbaud, un Rimbaud total, vivant, le piéton de l'absolu. « Rimbaud » a écrit tout ce qui arrive main-» tenant », dit Miller dans le ou des poèmes de Gilbert Trol- Temps des assassins (2). Arrive aussi, comme pour les ordinale • matérialisme rayonnant », teurs, une nouvelle génération de

Le bureau de Borer ressemble orienté sur la rue de l'Ouest, avec du ciel. Il a traduit le Rimbaud la magie intacte des lieux. La d'Enid Starkie. « Cinq ans de

travail. Starkie, je l'ai vue un Rover qui roulait sur le col de quart d'heure à Londres, un peu avant sa mort. » A droite du bureau, des dictionnaires. A gauche, un grand porte-tampons. « J'en ai cent quatre-vingts. » Borer en applique plusieurs sur une feuille blanche : • Comme dit Lacan - : la vraie vie est ailleurs; essaie Rimbaud. - Ici, il est heureux, devant des boîtes pleines de stylos, de feutres, et des paquets de Camel vides. « Je ne fume plus que ça depuis que je suis allé en Egypte. » On est dans l'atelier d'un fidèle qui a mis six ans à accumuler la matière de « son » livre, et trois à le mener à bien.

#### « La terre rouge et verte du Harrar »

Pourquoi être allé en Abyssinie tourner un film sur . le Cuif errant . (3)? Rimbaud, affirme Borer, comme Hölderlin et Nietzsche, c'est la vie, la poésie et la pensée indissolublement liées. Il fallait le prendre en filature, marcher, comme lui, sur la terre rouge et verte du Harrar, montagne après montagne, et subir en trois semaines une faible part de ce qu'il avait supporté dix ans! La peur. Les maladies. Les fauves. Les guerriers danakils. De Tadjoura à Choa, écrivait-il aux siens, • il y » a une cinquantaine de jours de -marche à cheval par des » déserts brûlants. » Rimbaud a été la proie des doctes et des scoliastes, leur victime. Ils ont oublié l'essentiel, sa quête spirituelle, sa soif et sa faim. Rien ne m'émeut autant que ses pauvres couverts, son gobelet. Il n'avait rien d'autre au Harrar. Verlaine a salué son silence et sa fierté, « logique et nécessaire ». J'ai été foudroyé de reconnaissance le jour où le réalisateur de notre

l'Engago, vers Diré Daoua: \* Alain tu dois raconter ce voyage..." >

Borer démonte la légende néfaste et nuisible de Rimbaud marchand d'esclaves. Il contredit minutieusement les pages d'Enid Starkie qui traitent de cela. • Les Arabes avaient le monopole de ce commerce. Rimbaud voulait de l'or. Au Harrar, il était poussé en avant par une pulsion de mort ; il cherchait à expier le dérèglement de tous ses sens. Redevenir un homme ordinaire. Ni voyou ni voyant. Un type normal ll n'y a pas d'avant et d'après, ou de parole et de silence. La clé, on la tient avec Une saison en enfer, le meilleur texte sur Rimbaud. Relisez l'Impossible. Rimbaud y crie sa déchirante infortune ». Déjà. Les études littéraires passeront toujours à côté de la question. Il y a les pisse-copie et les autres, les macheurs de mots... Les nouveaux rimbaldiens attendent la lumière. Héraclite, Rimbaud, Yves Klein... >

Dans l'entrée de son appartement, Borer a affiché une grande photographie de Klein. • J'en ai fini avec Rimbaud et ne veux pas parler de lui jusqu'à la prossept ans, l'age qu'il avait quand il est mort. J'ai parcouru, dans son ombre, la Belgique, l'Angleterre, l'Egypte et l'Abyssinie, pour me trouver. Klein est mort de la même exigence. Celui-ci va; je le crains, me ronger comme un vautour. Il voulait tout, l'impossible, et s'emparer du ciel, partir à la conquête du bleu sans sin de l'immatériel. »

#### RAPHAĒL SORIN.

(1) Gallimard, 1952 et 1954. (2) Repris chez Christian Bourgon dans la collection « 10/18 ». film (le Voleur de seu), Charles

Brabant, m'a dit, dans la Land
de M<sup>mat</sup> Rimband: Vitalie Cuif.

# « J'aurai de l'or!»

E 13 décembre 1880, à vingt-six ans, Arthur Rimbaud arrive au Harrar, aux . confins désertiques de l'Est éthiopien. Un exil de dix ans dont il ne reviendra que pour mourir et qui a beaucoup intrigué les commentateurs, pour lesquels ce séjour marque une irrémédiable et déplorable rupture avec la poésie au profit d'un douteux et douloureux négoce.

Les contemporains eux-mêmes, alors que la légende du poète s'amplifiait et que son ceuvre s'imposait de plus en plus, grâce notamment aux soins qu'y apportait Verlaine, se sont interrogés sur cette disparition, laissant vagabonder leur imagination parfois railleuse, car ils ne savaient où Rimbaud était passé. Delahaye le voit chez les Cafres ou en roi nègre ; Verlaine parle de Hérat, en Afghanistan, avant d'invoquer, dans sa préface aux Illuminations, un voyage en Asie, où le poète s'occuperait de « travaux d'art » ; « Rimbaud, professeur au Hazar », notent les registres municipaux. L'auteur d'une Saison en enfer a si bien réussi sa fuite qu'il passera même pour

Quatre-vingt-dix-sept ans plus tard, un poète, du même âge, rimbaldien émérite, est parti sur les traces de « l'homme aux semelles de vant ». Alain Borer en a rapporté un livre admirable, Rimbaud en Abyssinie, qui s'en tient aux faits, tout en établissant la corrélation entre eux et les documents (lettres aux « chers amis » — ses proches — ou aux negociants avec qui il fut en rapport, notes de carnet, témoignages). Ainsi l'unité de Rimbaud, dans sa complexité même et quels que soient les aspects mysténeux de son comportement, se refait-elle indépendamment des exégètes habituels, laudateurs de l'œuvre et dénigreurs du destin mercantile.

« J'aurai de l'or l », s'exclamait Rimbaud dans Une saison en enfer. Et, de fait, il trimera pour s'enrichir, allant ici, revenant là, avec le vain espoir de rentrer un jour en France, pour trouver un repos bien mérité, établir une famille, avoir un fils qu'il pourrait rendre savant. Caravanier hors pair, il ne fut qu'un commercant approximatif et, peu diplomate, il se fit rouler par le roi Ménélik, à qui il apportait des armes. « Rimbaud n'aimait pas vendre. Mais il avait eu l'idée. Comme toujours dans sa vie. Seulement l'idée », note Alain Borer.

#### Un homme irascible et taciturne

Ainsi, au fil des pages, des années, des voveges, nous apparaît-il comme un homme irascible, tacitume, avare, obstiné, honnête et bon. On se doute qu'il éveille la méfiance. Il suscita celle de ce consul de France à Massaoua, demandant à son homologue d'Aden des renseignements sur un individu aux callures louches a, cun sieur Rimbaud se disant négociant ». Au passage, Alain Borer réfute catégoriquement et de façon très argumentée l'hypothèse avancée par Enid Starkie d'un Rimbaud négner : « une infamie ».

Perpétuellement en mouvement, celui qui ne cesse de confier aux siens son ennui dans un pavs « horrible » cherche bien autre chose que l'or : quête de l'absolu, recherche du salut, volonté d'une inexplicable expiation? ∢ Je suis esclave dans mon baptême », avouait Rimbaud dans Une saison en enfer ; et en 1871, à Charleville, il écrivait : « Je suis condamné, des toujours, pour jamais. » L'homme d'ailleurs, d'un ailleurs inaccessible, était inscrit dans le destin mouvementé de

« l'enfant de colère », au foudroyant génie, un génie qu'il s'appliqua à renier par un silence et une solitude incommensurables.

Par la richesse de sa connaissance rimbaldienne, par l'étonnant rapprochement qu'il sait faire entre les textes et le vécu et par son art de voir et de montrer le pays qui fait corps avec le poète, le livre de Borer est remarquable et mériterait de recevoir l'une des distinctions réservées à ce genre d'ouvrage : la beauté même de ce texte en fait aussi une création à part entière.

Parallèlement, Un sieur Rimbaud se disant négociant nous apporte un dossier capital. On v retrouve une partie du texte d'Alain Borer au cœur d'un ensemble extrêmement riche, relatif à l'existence de Rimbaud au Harrar : un texte de Philippe Soupault, Mer Rouge, témoignant d'un voyage effectué en 1951 à Aden « L'ombre de Rimbaud, insaisissable, il était impossible de ne pas en être obsédé », - des lettres, les rares photos du poète, des factures, des cartes et des fac-similés, des aperçus des sites et de leurs habitants au XIXº siècle et aujourd'hui, en tout plus de trois cents documents.

Le plus étonnant reste peut-être ce nom de « Rimbaud » gravé, à 2,80 mètres de hauteur, sur le mur d'un sanctuaire de Lougsor. Signature apocryphe ou griffe du poète lors de son bref séjour en Egypte ? En tout cas, un beau symbole : ultime borne de cet énigmatique destin africain.

\* RIMBAUD EN ABYSSINIE, d'Alain Borer. Seuil, collection « Fiction et Cie », 386 p., 99 F.

\* UN SIEUR RIMBAUD SE DISANT NÉGOCIANT. Lachenal et Ritter, 540 p.,

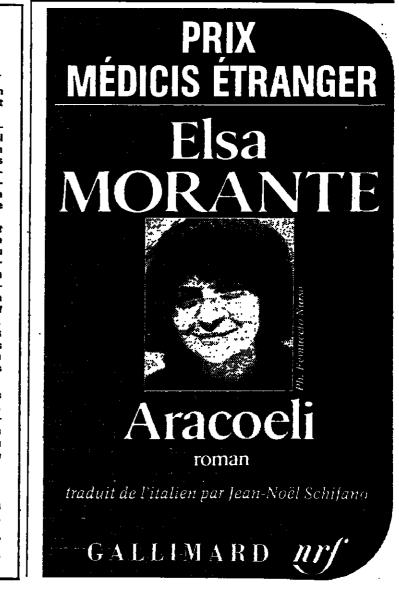

Un volume 16x24, 360 pages, 9 cartes, ISBN: 2-7068-0875-6 125 francs

MAISONNEUVE ET LAROSE

# Typographies et **Photomontages** constructivistes en U.R.S.S.

par Claude Leclanche-Boulé

Un des mouvements qui ont le plus marqué les arts graphiques et photographiques au XX' siècle.

Un grand album (200 illustrations noires et couleurs).

295 F

#### PAPYRUS Editions

# André Halimi Apologie l'adultère

Un livre tonique et tonifiant.

Moral ou immoral, à vous de juger.

Plon





IL EST SUPERBE NUMERO DOUBLE 32 F

Tous les numéros précédents sont disponibles chez ANDRÉ BALLAND 33 rue St-André-des-Arts Paris 6e

### ROMANS

Deux sphinx

face à face

Julien Dommage, c'est un sphinx. Tout au long du dernier roman de Guy Croussy, on dit « jeune sphinx » et, à la demière page, « vieux sphinx » : la boucle est bouclés. Et du même coup l'histoire de la « Gerbrand de Leyde ». société dirigée par l'Organisation. Une histoire qui nous vaut aussi l'étude d'une petite ville et de ses notables, des portraits de femmes et la présence d'un enfant, Jeannot, personnage plus important qu'il n'y paraît. Ces récits adjacents ne sont pas gratuits. Ils sont autant de lumière sur la route de Michel de Lattre, le patron de l'« Organisation », à propos duquel le héros, Dommage, se pose tant de questions que le roman prend aussi la forme d'une enquête. Un sphinx naissant interroge un sphinx qui

Bien sûr, il y a de la parabole dans l'air. Le choix du mot Organique emprunté à Flaubert. « Je songe et je calcule», dit le sphinx de la Tentation, ce que Dommage peut traduire par : j'observe et j'avance.

Constat d'échec (la décadence de notre haute bourgeoisie), ce roman très contemporain comporte, cependant, une petite note d'opti-

Car si l'Organisation, « la plus vaste entreprise dédiée à l'argent et à la vanité», inspire à Guy Croussy des portraits cruels et dénonciateurs, Jeannot, l'orphelin du grand patron, éveille toute sa tendresse et l'invite à poser sur nos lendemains un regard qui n'est pas tout à fait désespéré. Jeannot, « prêt à se jeter dans son rêve et à essayer de toutes ses forces », témoigne de possèdent les adolescents. Mais la gardera-t-il ou n'est-ce qu'une brève lumière avant que, sortant de l'adolescence, il ne devienne un nouveau sphinx ?... - P.-R. L.

\* LE SPHINX, de Guy Croussy. Seuil, 293 p., 75 F.

### Un peu de la beauté

du monde

Les envahisseurs, ce n'est pas nouveau, s'ils tuent et pillent, sont aussi des âmes délicates que les œuvres d'art ne laissent pas indifférents! L'Aliemagne des années 40 n'a pas manqué.à la tradition. A travers l'Europe s'organisèrent des convois de chefs-d'œuvre à destination du IIIª Reich. Musées et collections privées furent systématiquement explorés et dévalisés, tandis que des bûchers se dressaient, comme aux Tuileries, pour que fussent détruits les tableaux « inemployables et dangereux » des Picabia, Valadon, Picasso et autres Pascin. D'une part, la destruction, de l'autre, une transhumance

fournisseur des amateurs que sont Hitler et Göring.

Autant de personnages que l'on retrouve dans le roman d'Odile Yelnik, dont le personnage d'Emilia Raynal est pour une part autobiographique; l'auteur fut de ces « trieuses » qui, dès 1945, attachées au Service de la récupération artistique, participèrent au retour à leur cimaise de ces chefs-d'œuvre qu'elle appelle joliment « un peu de la beauté du monde s. Une entreprise soumise à bien des difficultés et imposant un travail quasi démen-

Déjà remarquée pour sa biographie de Jean Prévost, Odile Yelnik nous donne, avec ce récit, non seulement la preuve de son talent de romancière - l'Histoire a sa place sans envahir l'histoire - mais eh portant témoignage, elle nous rappelle qu'une danseuse de Degas ou un astronome de Vermeer, au même titre qu'un coin de terre où l'on peut réensemencer librement, font partie du patrimoine de l'humanité qu'il n'est pas toujours aisé de protéger des barbares. - P.-R. L.

★ LE RETOUR DE VER-MEER, d'Odile Yelnik. Ofivier Orban, 205 p., 69 f.

#### RÉCITS

Une vue perçante

L'homme qui aida Raymond Jean « à regarder le monde en face... portait des lunettes. Il s'appelait Jean-Paul Sartre, a Désormais, Raymond Jean n'a plus besoin d'aide et, pour cette auto-tranche de vie soustitrée « récit » (clin d'œil à la fiction), il a bien ajusté ses verres; ici loupes qui mettent en valeur un texte de Le Clezio, là des verres furnés pour de tendres souvenirs de jeunesse, partout une distance focale précise qu'on appelle aussi le ton juste. Le regard du narrateur est double, sur des moments de la vie du monde (la lutte anti-OAS aussi bien que le lien secret entre lunettes et érotisme chez Marilyn Monroe) et sur luimême en jouant du double sens de l'expression « porter des lunettes » Devant les nôtres, les pages défilent, et nous butons sur la citation finale empruntée à Eluard en trouvant bien courtes ces variations sur les veux de secours pour quoi « les nez sont faits > (Voltaire). Nous butons, vraiment; nous aurions prêté l'oreille à d'autres confidences. Peut-être n'est-ce là qu'un premier regard, qui en annonce de plus nombreux, si cette luminosité et ce style nous poussent à rechausser volontiers nos lunettes. - P.-R. L.

\* LES LUNETTES, de Raymond Jean. Galtimard, 145 p., 65 F.

#### La leçon

des amandiers

Le bourdonnement blanc des pétales d'amandiers, c'est « à peine quelque chose », un « brouillard sans mélancolie », pur défi aux confiée au Reischsleiter Rosenberg, mots. « Il faudrait apprendre à per-

dre, et l'image du verger, à peine la retenir », note Philippe Jaccottet.

rans et Beauregard, qui reparaissent chez Gallimard, décrivent la démarche rigoureuse, ferme et tâtonnante du poète, son attitude mallarméenne, aux aguets devant l'artifice : ∢ Nous n'avons qu'une langue d'hommes. » Le verger est impossible à ressusciter. Tout juste peut-on « obéir au mouvement le plus subjectif, le plus profond, quitte à le corriger ensuite par un retour aux choses ». Oser quelques mots, retouchés, contestés, pour saisir les pétales blancs, et puis avouer qu'à travers leur heureux brouillard, il y a e un vieux visage angoissé qu'il m'arrive de surprendre sous le mien ». Un vieux visage, comme il est dit ailleurs, « qui crie l'étonnement et l'horreur d'être détruit 3.

Trois textes tremblants, nets et fragiles pour dire une seule question : « Qu'est-ce qui naît à la rencontre du ciel et des yeux ? Les yeux sont chose facile à éteindre. vite fermée, vite enfouie (dans la terre) le ciel semble demeurar un peu plus longtemps ouvert, mais ne Et ce qui naît de leur rencontre ? » Jaccottet cherche le plus discret, le plus commun, le plus furtif, herbe, neige, ou pré, comme une preuve. Preuve « qu'il ne faut pas trop s'approcher, on ne le peut pas au fond ». De ces textes inquiets, et sévères, naît une sensation de calme, une quiétude. L'apaisement que donnent certaines musiques. -

\* A TRAVERS UN VERGER. de Philippe Jaccottet. Gallimard,

#### La bougeotte

de Georges-L. Godeau

Georges-L. Godeau ne parcourt pas la planète avec des cartes de des Mots difficiles (Gallimard, 1962) se contente de petits carnets dans lesquels il note, avec des petites phrases sèches, les villes et les silhouettes qui ont ébranlé ses

D'un monde à l'autre nous promène ainsi de l'Union soviétique aux Etats-Unis en passant par l'Europe centrale dont les pays exercent une qui ne se fait guère illusion sur sa bougeotte. « Ce sont des voyages, confie-t-il, qu'on décide en désespéré quand le froid tient les portes, que les fêtes n'ont pas fait de miracle et que la sale vie vous propose de continuer sans conditions. »

Georges-L. Godeau achève son périple par une visite à l'atelier de Guy Lévis Mano, ce poète qui avait dix mains et autant de cœurs. La nostalgie, toujours présente dans l'ouvrage, prend alors une tonalité un peu plus émue, et l'on pressent que Georges-L. Godeau voyage quelquefois avec d'autres ombres que la sienne. - P. D.

\* D'UN MONDE A L'AU-TRE, de Georges-L. Godeau, Ipo-mée (5; rue Grenier, 03000 Moulins), 80 p., 48 F.

A LA VITRINE

#### Le vertige

POÉSIE

des choses

**« ...Décrire** le monde non pas comme il est, mais comment il est quand ie m'y ajoute », disait Giono, cité en conclusion à ces « rimes intérieures » qui sont « le sonnet indéchiffrable » de la vie. C'est une telle description que développe Christiane Baroche dans ses coèrnes : une description où le plus raisonné des narcissismes est une ouverture sans limites sur le monde textes de ce recueil séduisent par leur simplicité et leur façon d'envelopper doucement la pensée du lecteur l'entraînant de l'apparente banalité des choses à ce point définitif où elles donnent le vertige :

mourir à la mort habituelle, choisir, enfin, de sombrer vers le haut... – P.-R. L.

\* LES RIMES INTÉ-RIEURES DU VERTIGE ET DU VENT, de Christiane Baroche. Sud Poésie, ouvrage publié avec le concours du CNL, 112 p., 60 F.

Le lyrisme chaleureux

#### de Gérard Le Gouic

Depuis 1958, Gérard Le Gouic a publié dix-sept recueils de poèmes, notamment chez des éditeurs comme Chambelland ou Rougerie. Son dix-huitième ouvrage, les Bateaux en bouteille, paraît aux éditions Telen Arvor qu'il a lui-même fondées à Quimper, il y a plus de dix

Cette poésie au lyrisme dru, cailleux, chaleureux, on la lit dans la continuité du requeil, avec un intérêt passionné, comme on s'impréonerait d'un fournal intime. Le Gouic y a repris et prolongé ses chamels « autoportraits en noir et bleu » : les mains façonnent les traits du visage, le corps s'éprouve, sang et nerfs, muscles et tendons, dans sa forte présence et sa mor-

 ← Je n'ai pas un langage pour les
 dimanches », écrit l'auteur de Fermé pour cause de poésie (Ed. Jean Picollec). C'est au quotidien qu'il nous parle de l'amour, des amis disparus, Perros, Guilloux, et du goût de pomme qu'ont les pluies d'automne sur le Finistère aux talus

« Moi ie fais le travail des mots. c'est un travail d'usure qui ne demande comme la mort aucun outil.

Pourtant j'assemble et tape, et creuse et gratte mais quand ils sortent de ma tête les mots ressemblent à la carpe arrachée de l'étang : l'eau-de-vie de la lumière les ébouillante. » - M. P.

\* LES BATEAUX EN BOU-TEILLE, de Gérard Le Gouic. Ed. Telen Arvor, 28, place Saint-Corentin, Quimper, 206 p.

# DERNIÈRES LIVRAISONS

● «LE CYNISME, C'EST SEULEMENT DE L'ESPOIR REFROIDI. » Ainsi parlait Roger Vailland en 1965 : l'homme du Regard froid connaissait le sujet. Les Editions sociales publient le deuxième tome de ses articles de presse : 1945-1965. Autant et plus de textes passionnants, décapants, actuels, que dans le premier tome. (Roger Vailland: Chronique d'Hiroshima à Goldfinger (1945-1965). Editions sociales, 526 p., 100 F.)

 DONALD WOODS WINNICOTT (1896-1971) apporta une dimension nouvelle à la psychanalyse par sa liberté d'esprit et sa capacité de communication avec les niveaux archaïques de la personnalité. Sa traductrice en français, Jeannine Kalmanovitch, ainsi qu'Anne Clancier lui rendent un hommage émouvant et juste dans le Paradoxe de Winnicott. De nombreux psychanalystes (André Green, J.-B. Pontalis, Daniel Widlocher...) évoquent leurs rapports avec celui que Serge Lebovici qualifie de « génie inimitable ». (Le

■ LE MOUVEMENT DE LA CRÉATION, voilà ce que tente de saisir François Gantheret, membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue de psychanalyse, dans incertitude d'Eros. Ce livre, qui s'adresse principalement aux psychanalystes, s'ouvre sur deux pages sublimes racontant comment, en 1934, Giacometti a sculpté : l'Objet invisible. (Francois Gantheret : Incertitude d'Eros. Gallimard, 297 p., 135 f.)

● « CRIE VIVE VERSAILLES», ordonne l'officier à Rigault en lui appliquant son revolver sur la tempe. — « Vous êtes des assassins ! Vive la Commune ! » Et l'officier tire, le crâne de Rigault éclate... Ainsi mourut au quartier Latin dans les derniers jours de la Commune, un jeune homme de vingt-cinq ans, « entré comme un furieux dans l'Histoire ». Révolutionnaire à dix-sept ans, lieutenant de Blanqui à vingt ans, préfet de police et procureur de la Commune à vingt-cinq ans, Raoul Rigault contesta l'Eglise, l'armée et la famille. Luc Willette, avocat et historien, fait revivre ce personnage décidé et négligé par l'histoire officielle. (Luc Willette : Raoul Rigault, vingtcinq ans, communard , chef de la police. Ed. Syros, 187 p., 65 F.)

● LA COTE-D'IVOIRE, où se mélangent ethnies et particularismes, est un prodigieux kaléidoscope. Deux journalistes, Attilio Gaudio et Patrick Van Rockeghem, brossent le portrait de ce pays stable et contrasté, qui conjugue les effets bénéfiques et inquiétants du modernisme. Depuis quarante ans, la figure de Félix Houphouët-Boigny domine l'histoire de la Côte-d'Ivoire. Marcel Amondii, pseudonyme d'un médecin ivoirien, porte un regerd sans complaisance sur le régime du président Houphouët dont il montre l'envers de la légende. Attilio Gaudio, Patrick Van Rockeghern : Etonnante Côte-d'Ivoire, Karthala, 272 p., 70 F. Marcel Amondji : Félix Houphouët et la Côte-d'Ivoire. Karthala, 336 p., 85 F.)

■ LIRE GEORGES SADOUL, c'est prendre aussi une belle et intelligente leçon de cinéma. Bernard Eisenschitz a choisi et annoté une série de chroniques et entretiens dans lesquels le critique disparu évoque ses cinéastes préférés : Mack Sennett. Antonioni, Bresson, Bunuel, Dreyer, Kurosawa, Visconti, etc. (Georges Sadoul : Rencontres I, chroniques et entretiens. Denoël, 384 p., illust., 225 F.)

● MOSHE MENUHIN, né en 1893 dans une communauté juive de Russie, mort en 1982 dans un hôpital de Californie, a retracé sa vie riche en événements. Le père d'Otto Yehudi, l'un des plus grands musiciens de ce temps, donne à la fois le testament politique d'un opposent du sionisme, un message de fratemité universelle et une célébration de l'art dont son fils est l'un des plus prestigieux représentants, (Moshe Menuhin : la Saga des Menuhin, traduit de l'américain par Marie-Françoise Cachin. Payot, 336 p., 99 F.)

• « LES FRANCOPHONES DE SUISSE NE VIVENT PAS AU PARADIS », écrit Jean-Claude Rennwald dans un essai sur la question jurassience, qui est aussi un fervent plaidoyer en faveur des minorités ethniques. La création du carrton du Jura en 1978 ne pouvait régler définitivement les problèmes de la minorité francophone puisqu'une partie d'entre elle reste sous la tutelle germano-phone de l'État de Berne, estime-t-il. La solution, à long terme, pourrait bien venir d'une Europe fédérale où, dans les régions, chaque peuple détiendrait le pouvoir nécessaire à son existence. (Jean-Claude Rennwald : la Question jurassienne. Entente, 246 p., 75 F.)

31 124 1 1 1 3

And the second

× ...

S. . . . .

The second of the second second second

the property of the second

TANK THE PROPERTY OF THE PARTY OF the of the second section and

\* \*\*\* Committee Company Salary Salar 3.66 FIE 大家衛衛 子歌 The train Lines of the Particular States

A. C. A. A. Mark \$1988 with the same the beginn ----

THE BROKEN OF THE WAY THE the contract the same same same same 化工证书 经分摊货品 Windship & St. St. Co. at the manufacture of the same

The state of the state of market the best of the second The second second The same of the same of 

· 计图象 医皮肤 THE REAL PROPERTY. The state of the s ● 诗 红胸络鸡鱼

- Contract of section 1 The State of the S A Martine of while he The same of the street of the 

LOUEZ

LE JOURNAL. LUMINEUX

2017年 温度的



JEFFREY M. MASSON

LE REEL

ESCAMOTE

Le renoncement de Freud à la théorie

de la séduction

Traduction de Claude Monod

SCANDALE AUX ARCHIVES FREUD,

#### **CIVILISATIONS**

Les juifs d'Egypte

Les juifs d'Egypte n'ont pas di-vorcé d'avec leur terre natale ; tout au plus se sont-ils séparés d'elle, contraints, la mort dans l'âme. Une communauté trois fois millénaire. qui s'était imprégnée successivement des civilisations pharaonique, persane, hellénique, romaine, copte, islamique, s'est éteinte après avoir marqué la vallée du Nit de son empreinte. D'une exceptionnelle richesse culturelle, elle a donné à l'Egypte au fil des siècles des philosophes, des écrivains, des savants de renommée mondiale, des ministres, des paysans, des artisans, des

Disparue physiquement, va-t-elle aussi être effacée de la mémoire des hommes ? Une pléiade d'intellectuels juifs, pour la plupart « exilés » en France, ont décidé de témoigner, par l'image et par le texte, de leur *e attachement pa* leurs nerfs et leur sang à cette saignée nilotique ».

A l'aide de quatre cents documents photographiques, les auteurs font défiler sous nos yeux ce que les juifs égyptiens ont vécu de l'Antiquité à nos jours. Des reproductions de fresques, d'anciennes illustrations, des photographies et des cartes postales empruntées aux aibums de famille, jaunies par le temps, dégageant nostalgie et tendresse, nous montrent les quartiers. les riches demeures ou les modestes maisons qu'ils habitaient, les synagogues et les lieux de plaisance qu'ils fréquentaient, les fêtes qu'ils célébraient, leurs coutumes vestimentaires et leurs mœurs sociales, les objets familiers ou de culte qu'ils manipulaient. Un somptueux album, instructif et attachant. - E. R.

\* LES JUIFS D'EGYPTE. Ouvrage collectif sous la direction de Jacques Hassoun. Editions du Scribe (6, rue Jean-Dolent, 75014 Paris, tél. : 331-00-52. Distr. Distigne), 256 p., 330 F.

#### **PAMPHLET**

Au temps

de la conquête

coloniale

En 1900, le député P.-E. Vigné d'Octon, lassé de dénoncer en vain du haut de la tribune de l'Assemblée nationale les crimes coloniaux, dédie au ministre des colonies un peu plus d'une centaine de pages pleines de massacres et de trafics d'esclaves. La parution de ce véritable brûlot, qui vise, entre autres, le « pacificateur » de Madagascar, le général Gallieni, sera entravée par des pressions ministérielles. L'auteur diffusera alors lui-même son ouvrage que le temos se chargera de faire oublier. Ce pamphlet, destiné à attirer l'attention sur les mystères sanglants du continent noir, rassemble divers témoignages directs, ainsi que des lettres d'officiers dégoûtés par ce qui se passait dans les coulisses de la conquête.

Tableau sordide des vanités militaires, de la cupidité des auxiliaires indigènes et de l'hypocrisie des politiques, ces quelques lignes témoi-gnent de la réalité d'un partage de l'Afrique qui s'est souvent accom-pagné d'un véritable dépeçage de ses habitants. Une remarquable introduction de J. Suret-Canale nous conduit dans le milieu anticolonialiste du début du siècle, maiheureusement oublié depuis. -

**★ LA GLOIRE DU SABRE, de** Paul Vigné d'Octon, préface de Jean Suret-Canale, illust. de Cabu, éd. Quintette, distrib. Distique, 151 p., 79 F.

#### SCIENCES HUMAINES

Les vaporeuses

L'hystérie, dont Aragon et Breton disaient qu'elle devait être

Ont collaboré à cette rubrique : Bernard Alliot, Maurice Arvonny, Geneviève Brisac, Serge Cosseron, Pierre Drachline, Claudine Escoffier-Lambiotte, Roland Jaccard, Pierre-Robert Leclercq, Monique Pétiflon et Éric Rouleau.

considérée non comme un phénomène pathologique mais « comme un suprême moyen d'expression », se dissimulait au dix-huitième siècle sous le terme charmant d'∢affection vaporeuse ». Les traités médicaux dénonçaient, avec cet aplomb dont ils ont le secret. « les ravages du mai vaporeux » dont les premières victimes étalent, bien tendu. les citadines oisives.

Dans sa Dissertațion sur les vapeurs (1756), le docteur P. Hunaud remarquait : « Etre belle, ieune, aimable et sans vapeurs est un prodige. » Avec une pointe d'humour, il classait les vapeurs en trois catégories : les « vapeurs » à la mode, qui ne sont dues qu'à l'excessive mollesse et à la volupté, les « vapeurs hystériques » et les « vapeurs mixtes », en quelque sorte; puisque mélange de vapeurs

Jocelyne Livi, pour notre plus grand plaisir, est entrée dans le siècle des « vapeurs » par la voie royale de la Bibliothèque nationale. Elle a découvert, écrit-elle, ce qu'était au dix-huitième siècle le discours médical et l'un de ses personnages préférés : la femme. Un discours reflétant la peur des hommes et porté par la volonté, toujours mise en échec, de circonscrire la femme, de lui assigner sa place. Cet essai, tout à la fois concis, précis et bien documenté, prolonge utilement l'ouvrage de Laure Adler sur les Secrets d'alcôve au dix-neuvième siècle (Hachette).

\* VAPEURS DE FEMMES, de Jocelyne Livi. Navarin, diffusion Seail 200 s., 78 F.

### EN POCHE

 LES SIX RÉCITS DE STEFAN ZWEIG qui composent le recueil la Peur (« Cahiers rouges », Grasset, traduit de l'allemand par Alzir Hella), publié en France pour la première fois en 1935, firent connaître le talent de conteur de l'écrivain, apprécié jusqu'alors en tant qu'essayiste et historien. La première nouvelle qui donne son titre au recueil décrit les mouvements de l'âme et de l'esprit d'une femme, habitée par la peur, et qui trompa son mari. Une autre, en évoquant un pickpocket en « plein travail », met en lumière les qualités d'observation de Zweig.

SOUS LA PLUME DE PHILIP ROTH, un professeur de littérature, spécialiste de Gogol et de Kafka, se métamorphose en une sorte de « glande memmaire ». Avec le Sein (« Folio », traduit de l'anglais par Georges Magnane et préfacé par Theodore Solotaroff), l'auteur de Portnoy et son complexe a non seulement écrit un roman aux effets comiques et parfois obscènes, mais aussi un brillant apologue de l'aliénation.

 BERNANOS, après l'armistice de 1940, soutint la France fibre dans les journaux de Rio, de Londres, d'Alger. Sept textes qu'il écrivit de décembre 1940 à novembre 1941 ne furent publiés à Paris qu'en 1946, sous le titre Lettres aux Anglais. Réédités en « Points »/Seuil, ces adresses formulent des diagnostics selon lesquels « les peuples désarmés ont des maîtres armés jusqu'aux dents », et qu'« aucun chef digne de ce nom n'a jamais souhaité diriger un peuple de subaltem

• DE L'ŒUVRE D'HANNAH ARENDT en trois volumes, les Origines du totalitarisme, reparaît en « Points » / Seuil la seconde partie : l'Impérialisme, traduit de l'angleis par Martine Leiris. Entré sur la scène mondiale, en Afrique, au siècle dernier, l'impérialisme, qui se manifeste par la progression de la domination blanche et l'usage de la terreur, conduit peu à peu l'Europe vers le système

 MARIE DE MÉDICIS, régente du royaume après la mort favoris. Une telle femme, que ses intrigues perdront auprès de Louis XIII, méritait l'excellente biographie que lui a consacrée Michel Carmona (Marabout).

● RESTIF DE LA BRETONNE s'installe rue de Bièvre, à Paris, en 1775, à l'âge de quarante et un ans. Au-dessous de son logement habite la fille de sa propriétaire, une demoiselle de quatorze ans, Sara, sur laquelle il ne cessera d'écrire et de fantasmer jusqu'en 1806, année de sa mort. Daniel Baruch a établi et annoté une édition de Sara en deux tomes pour « 10/18».

 ALBERT JACQUARD, en s'appuyant sur sa discipline, la génétique, met en évidence « les incompréhensions et les déformations intéressées de l'image publique de la science » dans son essai intitulé Au péril de la science (« Points » / Seuil). En appelant à la vigilance et à l'audace, il invite » « inverser la course à l'abime où le progrès scientifique sert de moteur ».

• LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS, le premier du vingtième siècle, fut organisé par le gouvernement Jeunes Turcs en 1915-1916. Dans le Crime de silence («Champs»/Flammarion) sont réunis les faits et leur interprétation, y compris les thèses turques, examinés par le Tribunal permanent des peuples au cours de sa sion d'avril dernier à Paris. Ce tribunal d'opinion, fondé en 1979, fait suite au Tribunal Bertrand-Russell sur le Vietnam. Pierre Vidal-Naquet a préfacé l'ouvrage.

● JEAN-TOUSSAINT DESANTI, dans Un destin philosophique (Le Livre de poche/« Biblio essais »), explore les « pièges de la croyance », l'engagement politique, la violence, la morale, le mantisme et le stalinisme.

LA CONDITION DE LA FEMME DANS L'ANCIENNE SOCIÉTÉ RURALE n'était pas celle que le discours des folkloristes décrit. Martine Segalen, dans Mari et femme dans la société paysanne (« Champs »/Flammarion), montre, à travers l'étude de documents d'archives et d'enquêtes, et l'analyse des tâches et des rôles, l'ancienneté et l'importance du travail féminin, qui conférait à la fernme d'importantes responsabilités au sein du ménage agri-

#### MÉDECINE

Le défi

du Pr Jean Bernard

écrit au professeur Jean Bernard un collègue américain bien intentionné. combattu la leucémie de l'enfant, s il vous faut écrire sans retard l'histoire de ce combat, de ses succès, de ses échecs, suggérait-il au célèbre cancérologue, et c'est cette suggestion qui se trouve à l'origine the livre où l'on trouve aujourd'hui le récit de quarante ans de déceptions et d'espoirs, de quarante ans d'une evolution somme toute remarqua-

Lorsque, en 1947, Jean Bernard a commencé sa carrière, les leucémies étaient mortelles à 100 %. quoi que l'on fit pour les combattre. En 1984, la leucémie aigué guérit totalement dans six cas sur dix... Entre ces deux dates, illustrées par les portraits d'enfants dont on percoit qu'ils ont marqué à jamais la mémoire de leurs médecins, s'est déroulée l'aventure de la recherche, du refus de la fatalité, du défi à

Les phases les plus complex en sont décrites avec une clarté lumineuse. Elles alternent avec les chapitres émouvants consacrés à la détresse et à la mort, à la psychologie des parents, à l'amour que porte le médecin à ceux pour lesquels il

Un vrai combat, honnête, difficile, désintéressé, et qui n'a rien à voir avec les pratiques scandal des guérisseurs et des chariatans, tyrans du malheur, qui donnent au président de l'Académie des sciences prétexte aux pages les plus virulentes et les plus accablantes de son livre. – Dr E. L.

\* L'ENFANT, LE SANG ET L'ESPOIR, de Jean Bernard. Buchet-Chastel, 293 p., 90 F.

#### SOCIÉTÉ

Astrologues

s'abstenir

Auteur prolixe de sciencefiction, Isaac Asimov sait être sérieux. Connaisseur en fantasmagorie, il la débusque sans fausse pudeur quand elle se pare des couleurs du réal. Aux mages de tous poils et aux astrologues, la lecture de ce livre est formellement décon-

Les autres trouveront un ensemble de courts essais, quelque peu disparates, d'intérêt înégal, mais jamais ennuyeux. Le titre résume le propos de l'ouvrage, et l'introduction le précise : « La science est un processus : c'est un mode de pensée, une manière d'approcher, et si possible de résoudre des problèmes (...). Les conclusions scientifiques sont généralement considérées comme représentant une approche raisonnable de la ∢ vérité », sujette à des modifications ultérieures. » Dommage qu'il y ait si peu de scientifiques pour énoncer simplement les choses simples. - M. A.

\* X COMME INCONNU, d'Isaac Asimov. Londreys, 241 p.,

à l'impossible

Le père de la psychanalyse agrait-il abandonné sa mière théorie pour ne pas compromettre sa carrière ? Ex-directeur inscrimante des Archives, Jeffrey Masson qui a en acrès à des document inédits. « Vous allez bientőt mourir », révèle ici le contenu de ses découvertes. Collection «La psychonalves prise qu moi»

Aubier

### Claude Spaak Amour et Utopie

Que Thomas Ashley, jeune étudiant sorti d'Oxford, tente de réformer la mine d'argent que lui légua son père dans la Cordillere des Andes, est-ce l'utopie? Que Thomas Ashley retrouve une amie d'enfance, est-ce l'amour? Un critique du Times commente le roman au fur et à mesure qu'il se déroule. "Un roman original par son traitement et servi par un humour typiquement britannique." La Croix.

312 p. 70 F.

Éditions Galilée . 9, rue Linné . 75005 Paris. Tel.: 3312384



# Envoyez la petite musique... Collection "Figures" dirigée par Bernard-Henri Lévy

Bachelard, Bataille, Beauvoir, Borges, Breton, Céline, Chardonne, Giono, Lacan, Leiris, Malraux, Mauriac, Merleau-Ponty, Montherlant, Paulhan, Prévert, Rostand, Sagan, Sartre, Tzara et Vailland.

Des portraits qui sont des modèles du genre... tout est dit. Il n'y a plus qu'à écouter parler de ce qui importe : la vie, la mort, l'amour, l'art, la femme aussi."

Bertrand Poirot-Delpech/Le Monde

LE

**LOUEZ** 

**JOURNAL LUMINEUX** 

au (1) 227.16.16

#### 170 AUDIOVISUELS POUR CONNAITRE!

170 audiovisuels sur les nouvelles technologies, les changements qu'elles entraînent, leur application dans les grands secteurs d'activité, visionnés et analysés dans le Fichier ORAVEP Nº 3.

#### LE FICHER ORAVEP n° 3 : LE MOYEN DE CHOESER !

L'ORAVEP A VISIONNE POUR YOUS 170 AUDIOVISUELS.

Pour chaque audiovisuel, une fiche contenant : un descriptif détaillé et fiable pour rendre compte du sujet et de la façon dont il est traité, les adresses des distributeurs, les conditions d'accès au document, les supports de diffusion. Le Fichier comprend aussi un index thématique de recherche rapide.

| NOR                             | SOCIETE                                                                   |                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ADRESSE                         | ·                                                                         |                                                 |
| Posse consucado de Consucadores | du Fichier ORAVEP af 3 (100 F TTC l'exemplaire). Ci-joint mon règioment à | l'ordre de CENTRE INFFO 🗆 Chèque 🗀 CCP 🗀 Mandat |

#### Françoise du CASTEL

#### ADÈLE

LA RÉPUBLIQUE NOUS APPELLE! CHRONIQUE D'UN MILIEU ARTISANAL (1800-1835)

Préface de Jean-Robert ARMOGATHE (ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES)

Ouvrage 21 × 27 de 176 pages illustré da 4 hors-texte en couleurs et 42 gravures du temps

En vente au prix de 195 F chez les libraires spécialisés

Presses Universitaires de France

49, boulevard Saint-Michel - 75005 PARIS (tél. : 325-83-40)

Librairie Historique Clavreuil

37, rue Saint-André-des-Arts - 75006 PARIS (tél. : 326-71-17)

#### **POUR CONNAITRE LES IDEES DE LA NOUVELLE DROITE**

- Eléments n° 51 : Les mythes européens en vente chez votre marchand de journaux
- Nouvelle école n° 41 : Littérature et idéologie revue dirigée par Alain de Benoist.

Pour recevoir ces revues adresser ce bon avec le règlement à SEPP

13, rue Charles Lecocq 75737 Pans Cedex 15

Code postal ..........

□ Eléments 20 F □ Nouvelle école 60 F □ Catalogue gratuit

# LIBRAIRIES ...

...expositions, signatures, conférences...

#### En préparation catalogue raisonné de l'œuvre de

isabelle BISSIÈRE

LANCEMENT **MERCREDI 5 DÉCEMBRE** 

JEAN LESAGE ET LA RÉVOLUTION TRANQUILLE

DALE C. THOMSON Éditions du Torécarré, Distr. Choplivre **CENTRE CULTUREL** 

**CANADIEN** 

5, rue de Constantine, PARIS-7 Tél. 551-35-73 Mº Invalides

**VENDEZ\*** LIVRES **DISQUES** 

A VENDRE

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ASNIÈRES-BÉCON

Bel agencement - 500.000 F C.A.

Appartement 2 pees, cuis., bains.

Loyer mensuel 1.000 F. PRIX VENTE: 350.000 F

Tél. au 793-31-44 après 20 heures

sur le montant DE L'ESTIMATION pour regiement en BONS D'ACHAT valables sans limitation de date pour vos achâts de LIVRES - PAPETERIE DISQUES SACELE, 634-21-41

Société d'achat de la librairie JOSEPH GIBERT 2, rue de l'Ecole-de-Médecine, 6° angle 26, BOULEVARD St-Michel M- ODEON-LUXEMBOURG Autorisation écrité des parents pour

« POUR COMPRENDRE 1984 » Actes du colloque McLUHAN 1984
(publié par la COMMISSION CANADIENNE DE L'UNESCO)
MARDI 4 DÉCEMBRE, à 18 h 30 CENTRE CULTUREL CANADIEN 5, rue de Constantine (74) - Tél. 551-35-73 - Mª Invalides, entrée libre

#### MAISON DE LA POÉSIE

101, rue Rambuteau (I\*) 236-27-53, Mº Halles **HOMMAGE AU PRIX NOBEL DE LITTERATURE 1984** 

#### le poète tchèque Jaroslav SEIFERT

LE JEUDI 6 DÉCEMBRE, à 20 H 30

Soirée animée par Alena CAILLOIS, Petr KRAL, Jan RUBÈS, Jan VLADISLAV. Textes dits par Yvan PALEC et Michael LONSDALE

Entrée libre

# LA VIE LITTERAIRE

Pour Roland Barthes,

sans révérence

Après la mort de Roland Barthes. en 1980, plusieurs revues lui avaient rendu hommage dans des numéros spéciaux, notamment Critique, Poétique, Communications. Hommages le plus souvent révérents, comme y incline le genre lorsque s'y mêle le deuil. La revue Textuel, dirigée par Julia Kristeva et publiée par l'unité d'enseignement et de recherche « Science des textes et documents » de l'université Paris-VII, a pris le temps non de la distance affective mais de la réflexion critique. Pour Julia Kristeva, « l'étrangère », comme l'appelait Barthes, l'enseignement qu'elle re-cut de « Roland l'écrivain, le critique, l'ami » se résume ainsi : « L'interprétation garantit les qualités du cœur. » La psychanalyste et sémioticienne met cependant en garde contre une force de régression qui s'autoriserait abusivement de Barthes et de sa « curiosité tempérée, comme un clavecin » pour déconsidérer l'effort analytique et l'attachement à la matérialité formelle.

Philippe Lejeune, dans un texte gai, astucieux, retors et d'une « perversité » que Barthes eût été en peine de désavouer, fait preuve à son égard d'une forte ambivalence : il parodie le fameux Roland Barthes par Roland Barthes qui parodiait déjà, non sans complaisance, les stéréotypes autobiographiques.

Parmi les contributions à ce numéro vivifiant, on relèvera aussi celle de Françoise Gaillard, sur les rapports de Barthes avec l'Imaginaire de Santre, et celle de José Luis Diaz, sur « la question de l'auteur ». (Textuel, nº 15, 124 p., 42 F. Paris-VII, S.T.D., 33-44, 2, place Jussieu, 75005 Paris). — MICHEL CONTAT.

La Bibliothèque

nationale

se décentralise

La Bibliothèque nationale commence à décentraliser certaines de ses activités. La première convention vient d'être signée à Marseille, entre M. Gaston Defferre et M. André Miquel, administrateur général de la BN, afin que, à partir du 1985, la bibliothèque municipale de Marseille devienne le lieu de dépôt légal des bandes dessinées publiées en France.

La collection ainsi constituée pourra être consultée sur place.

La bibliothèque municipale de Marseille conserve déjà, à sa propre initiative, 5 000 titres et 600 périodiques spécialisés dans la bande dessinée et possède en M. Jean-Claude Faur un spécialiste passionné du genre.

La convention est établie pour une durée de cinq ans. « Ce type de décentralisation est souhaitable, précise M. André Miquel, car jusqu'à présent la bibliothèque n'était pas « nationale », mais « de Paris ». Nous recherchons des relais de province. Je ∢ règne » sur 13 millions de volumes, il y a donc de la place pour tous ceux qui voudraient travailler avec nous. La convention signée à Marseille est certainement la première d'une série, établie avec plusieurs villes françaises. ». — JEAN CONTRUCCI.

Un inventaire

des « progrès

de l'aliénation

sociale »

Les animateurs de l'Encyclopédie des nuisances ne se posent pas en continuateurs et en héritiers des encyclopédistes du dix-huitième siècle. Dans un « Discours préliminaire », d'une remarquable clarté, les auteurs, qui considérent que les gémissements écologistes ne sont que des sophismes, précisent au'ils ne produiront pas un inventaire des lamentations contemporaines mais s'efforceront de dresser « une esquisse d'un tableau historique des progrès de l'aliénation sociale ».

Leur Dictionnaire de la déraison dans les sciences, les arts et les métiers, qui paraîtra trimestriellement sous forme de fascicules, se réfère\_principalement au « projet d'émancipation totale né avec les luttes du prolétariat du dixvième siècle » et s'inspire aussi des apports critiques de l'Interna-

tionale situationniste. L'intelligence du propos et la superbe de l'écriture de la première livraison sont à la hauteur des ambitions de cette encyclopédie qui traquera toutes les r formes archaïques de survie ». — PIERRE DRACHLINE.

\* ENCYCLOPÉDIE DES NUISANCES, fascicule nº 1 : Discours préliminaire », 20 pages,
 15 F., abonnement annuel : 50 F. souscription pour trois ans : 200 F. (Boîte postale 188, 75665 Paris Ce-

Un hommage

à Jean Tortel

Jean Tortel, qui fut l'un des animateurs des Cahiers du Sud et dont la bibliographie compte plus de trente volumes, n'a jamais rien fait pour que son œuvre ait la place qu'elle mérite. Heureusement pour ce poète, ses amis veillent et, à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, ils ont décidé de lui

rendre hommage. Emmanuel Hockard, Gil Jouanard, André du Bouchet, Guillevic, Philippe Jaccottet et quelques autres écrivains ont accepté l'invitation d'Henri Deluy et ont transformé la dernière livraison de la revue Action poétique en une grande fête de l'amitié. Poèmes, lettres et témoignages sa croisent avec chaleur et tendresse. (Action poétique, numéro 96, 2, rue J.-Mermoz, résidence la Fontaine au bois, 77210 Avon, 240 p., 96 F.)

Quant au Jean Tortel, Seghers, 204 p., 48 F) que Raymond Jean publie dans la collection « Poètes d'aujourd'hui », il permettra à de nombreux lecteurs de se familiariser avec une œuvre au lyrisme aussi franc qu'une paire de gifles. Pour Jean Tortel, la poésie est reliée au système inéquisable des solitudes. et le poète a pour mission de rendre à chacun sa part d'utopie et de désir. Les inédits de cet écrivain que publie, à la fin de son livre, Raymond Jean, témoignent d'une jeunesse insolente et d'une soif inextinguible de beauté. - P. D.

Que le jeu commence !

Depuis Donjons et dragons, leur ancêtre, on sait ce qu'est un « jeu de rôles ». Chaque joueur, par l'intermédiaire du personnage mène une vie d'aventures, vieillit, puis meurt. Francois Nedelec a concu une version française du jeu, Empire galactique, destiné aux novices comme aux initiés.

Pour jouer, il faut être au moins six ou huit, assis autour d'une table. La partie dura plusieurs séances. Du papier, deux dés à six faces. On choisit un « maître du jeu », qui mène tout, et on crée les héros, avec leur nom, leur identité et leurs talents.

Empire galactique- (Robert Laffont, 260 p., 85 F) est une excellente initiation. Il comprend plusieurs rubriques, dont certaines sont réservées au « maître ». Un « module orêt-à-iquer ». à la fin du livre, donne un exemple de scénario.

A vous de jouer... - RAPHAËL

### LIVRES D'ENFANTS

### Les deux plus mystérieux albums de l'automne

ST-CE le dernier album de Maurice Sendak ? Il le dit. Considéré comme le plus grand auteur-illustrateur de livres pour enfants depuis la publication en 1963 de Where the wild things are (en français : Max et les maximonstres, 1972), Maurice Sendak a préféré depuis quelques années se consacrer au décor d'Opéra (1), comme si la charge sentimentale qu'il avait mise dans Quand papa était loin (2) était un aboutissement et l'empêchait de

Un livre étrange au dessin admirable, au coloriage prodigieux. qui intrigue, irrite, met mal à l'aise et se termine par un happy end trop heureux, trop serein, pour qu'on soit vraiment rassuré. Un livre où il n'y a presque rien à lire - ce qui ne veut pas dire qu'il soit réservé aux enfants, - mais qui exige de bons lecteurs d'images afin de décrypter les différents niveaux de signification. Des images au'on ne se lasse pas de scruter, de contempler, qui évoquent si précisément nos monstres à nous, nos « maximonstres », mais avec un graphisme tout autre, un graphisme qui a l'hyperréalisme des rêves et des cauchemars.

Après la peur du noir, l'angoisse nocturne, Sendak illustre, cette fois, la jalousie. Mais pas seulement la jalousie : il v a Ida, la grande sœur, et le bébé brailleur qu'elle doit aimer puisque c'est sa petite sœur, le père marin qui n'est pas là, la mère mélancolique et inaccessible, le gros chien... Ida joue du cor magique - Sendak considère ce livre comme un hommage à Mozart, - elle câtine tant le bébé devenu glaçon qu'elle le fait fondre et disparaître, elle part à sa recherche, dans « l'ici là-bas » (outside over there), un au-delà la petite sœur va renaître... dans un œuf !... La réalité devient symbole, le symbole devient réalité... Tous ceux qui ont eu un petit frère ou une petite sœur comprennent ida « gardienne de maman et de sa sœur ». Les autres apporteront leurs propres monstres (3)...

Avec son premier album, Mascarade, il est arrivé à l'Anglais Kit Williams une chose extraordinaire : il est devenu, en Angleterre et aux Etats-Unis, l'auteur d'un best-seller de fiction, tant pour les adultes que pour les jeunes, et des centaines de miliiers de lecteurs ont cherché à découvrir le trésor caché - un bijou unique - dont la lecture de Mascarade donnait l'emplacement. Les Français ont refusé de jouer, ont refusé de lire, et la distribution, chez nous, n'a sans doute pas dépassé les cinq mille exemplaires.

Cette année, Kit Williams récidive et propose une nouvelle éniame. Cette fois, le livre n'a pes de titre et il s'agit de trouver le titre en se fondant sur les indices semés tout au long du récit et des images. Des images magnifiquement travaillées, serties dans de précieux cadres de marqueteries qui sont de prodigieux trompe-

Bzz... bzz... C'est un livre bruissant d'abeilles qui conte, à sa anière, le dernier jour du printemps, tel que le rêve Ambroise l'apicultaur, emporté dans un sommeil pesant. Le vent, la pluie, la douceur du ciel bleu, le thé qui infûte et la bonne odeur du breakfast anglais imprègnent l'histoire d'un passage : celui du printemps à l'été. L'été qui ne vient pas en personne et qui se fait représenter par un lion et le gardien de son lion, un nain replet au visage de nournsson. Encore un bébé affreux !... Le ton archaisant, volontiers en alexandrins et en vers de mirliton, plus affecté en français qu'en anglais, contribue au mystère, et le rêve passe mieux à travers les images troublantes et superbes qu'à travers le texte. L'œil est ravi, l'esprit aux aquets. Mais pourquoi donc le lion dévore-t-il l'Orchestre symphonique de Londres en entier? Pourquoi ce peigne d'écaille qui reste abandonné dans l'herbe ? Et quelle douceur sous les pieds nus du printemps marchant dans la prairie... Bzz... Bzz... La reine des abeilles connaît-elle la réponse ?

Un concours est organisé : les participants devront imaginer un titre et, en outre, expliquer les raisons de leur choix. Il est doté d'un prix : un week-end en Angleterre et une rencontre avec l'auteur. Date limite : le 1ª novembre 1985 (Editions Gallimard. Déparnt Jeunesse. B.P. 254-07, 75327 Paris Cedex 07) (4).

NICOLE ZAND.

\* QUAND PAPA ÉTAIT LOIN, de Maurice Sendak, tradait par Bernard Noël. Ecole des lo sirs, album oblong  $26 \times 23.5$  cm. ustrations couleurs, 40 p., 120 F. \* XXX, de Kit Williams, traduit par Jean-François Ménard. imard, album 22,3 × 38,3 cm, illustrations couleurs, 32 p.,

 On peut regretter que l'opéra tiré de Max et les maximonstres, avec les décors et les costumes de Maurice Sendak, n'ait pas été présenté en France, alors qu'il a été joué à Bruxelles et à Londres. (2) En anglais: Outside over there.

(3) A propos de l'auteur, on peut lire dans le dernier numéro de la Revue des livres pour enfants la traduction d'un passionnant portrait entretien de Jonathan Cott avec Maurice Sendak, l'enfant de Brooklyn, ainsi qu'une critique de Geneviève Brisac (La joie par les livres, 8, rue Saint-Bon, 75004 Paris. Nº 98-99, automne 1984, 30 F).

(4) Pour les anglophones, le concours anglais consiste à deviner le ti-e unique inscrit par l'auteur et enfermé dans un coffret d'acajou. Date nite: 25 mai 1985. Renseignements chez l'éditeur : Jonathan Cape, 30. Bedford Square, London.

## • EN BREF

 L'ÉCRIVAIN PÉRUVIEN MARIO VARGAS LLOSA, qui vient de publier Historia de Mayta (voir le Monde des livres du 16 norembre), est l'auteur de la longue préface du livre sur le peintre colombien Fernando Botero qui parait aux Editions de la Différence, (Botero, dessius et aquarelles. Album couleurs 34 × 41 cm. Ed. de la Dif-férence. Distr. Diffédit. 202 p.,

 UNE SOIRÉE JAROSLAW SEIFERT, prix Nobel de littérature 1984, aura lieu le jeudi 6 décembre, à 20 h 30, à la Maison de la poésie, avec la participation d'Alena Caillois. Petr Kral, Jan Rubes et Jan Viadislav. Textes dits par Michel Lonsdale et Yvan Palec. (101, rue Rambuteau, 75001 Paris.)

• ALFRED PERLES ET LAW-RENCE DURRELL évoqueront leurs souvenirs du Paris des aunées 30 et leur ami Henry Miller le mardi 4 décembre, à 17 heures, à la librairie Shakespeare and Co, 37, rue de la Bücherie, Paris-5.

• L'EUROPE DES INTEL-LECTUELS sera le thème d'une rencontre organisée en collaboration avec la revue Lettre internationale, à la salle d'actualité du Centre Georges-Pompidou, le jeudi 6 dé-cembre à 18 h 30. Cette soirée réuzira, outre Antonin Liehm et Paul Noirot, directeurs de la publication, de nombreux collaborateurs et amis de la revue : John Berger, Efim Etkind, Danile Kis, Edgar Morin, Jorge Semprun, Barbara Spinelli, Frédéric Tristan, Vercors, Le débat sera azimé par Antoine Spire.

 ARMANDO VERDIGLIONE parlera du « manifeste de la déuxième renaissance » au cours d'une conférence qu'il fera le mardi 4 décembre, à 20 h 30, à la Maison de la chimie, 28 et 28 bis, rue Saint-Dominique à Paris. La revue Spi-rales qu'il dirige publie ce manifeste dans son numéro 40-41.

 LA XXXVIº VENTE DE LI-VRES DÉDICACES DU PEN CLUB aura lieu l'après-midi du sa-medi 1º décembre au palais de Chaillot. Une centaine d'écrivains français et étrangers signerout leurs ouvrages les plus récents.

• LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE GEORGES RIBEMONT-DESSAIGNES IC 19 juin 1884 à Montpellier est marqué par un colloque qui se tiendra à la Faculté des lettres Paul-Valéry de sa ville natale le 6 décembre. Des communications, des lectures se-rout faites et une pièce de l'arriste, Larmes de contenu, montée la pre-mière fois le 26 décembre 1926 3. Bruxelles, sera à nouvéau présentée. (Renseignements : Faculté des lettres Paul-Valéry, route de Mende, BP 5043, 34032 Montpellier Cedex.)

• LES PRIX 1984 DES ÉCRI-VAINS DE L'OUEST. - Le jury des prix littéraires de l'Association des écrivains de l'Ouest a décerné son Grand Prix du roman à Louis Son Grand PTIX du roman a Lons Oury pour Rouget le bracomier (éditions Messidor), le Prix du Grand Ozest à Simone Morand pour le Costume du pays Glazig et Bigouden et pour l'ensemble de son œuvre, le Prix régional à Herré Champollion et Michel Renquard nour Bracome (éditions Ouestpour *Bretagne* (éditions Ouest-France), le Prix Korrigan à Michel-Aimé Bandouy pour les Rendez-rous de la prairie (éditions de l'Amitié) et le Prix de poésie à Marc Orcheren pour l'ensemble de

• LE CRAND PRIX DU MONT SAINT-MICHEL a été attribué lors des dernières Rencontres poétiques de Bretague au poète belge Christian Hubin pour l'enseude son œuvre.





••• LE MONDE - Vendredi 30 novembre 1984 - Page 23

# 

Bernard-Henri Lévy Le Diable en tête roman

Salué par la critique, adopté par le public, consacré par les jurés.

GRASSET

### Le testament intellectuel et littéraire de Pier Paolo Pasolini

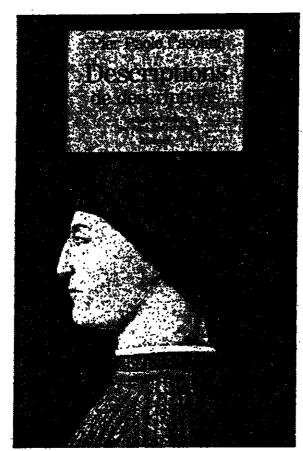

Pasolini fait dans ce livre un point sur l'état de la littérature : de Gadda à Flaubert, en passant par Céline, Dostoïevski, Tanizaki, Huysmans, Gombrowicz. Il s'agit-là du véritable journal intellectuel d'un Pasolini critique, provocant et poète, dont la personnalité multiple et sensible se déploie en toute liberté. Prix: 79 F.

#### **Editions Rivages**

33, rue de Verneuil - Paris diffusion Le Seuil

Restauration de tableaux (toutes époques)

Exécution de copies selon sujets Devis gratuits Tél.: (1) 338-94-15



#### **DERNIÈRES PARUTIONS**

Thomas BERNHARD Un enfant

Lawrence DURRELL Constance

ou les pratiques solitaires

Yachar KEMAL Salman le solitaire

Tommaso LANDOLFI Un amour de notre temps

**Jakov LIND** Voyage chez les Enu

Histoire d'un naufrage **Yannis RITSOS** 

**Erotica** Petite suite en rouge majeur Nudité du corps Parole de chair

Arthur van SCHENDEL L'homme de l'eau

GALLIMARD III

#### ROMAN

# La cicatrice d'un visage et d'une mémoire

Après plusieurs années de silence, Boris rer dans la Nouvelle Bible. Com-Schreiber publie le plus fort et le plus accompli de ses romans.

miroir : depuis quand cette ride - plus que ride, crevasse - an travers du front? Elle est venue peu à peu, sans doute; à présent, cette ravine désastreuse coupe la tête en deux. C'est bien dommage pour qui, naguère, eut un si plaisant visage, un de ces visages qui aident beaucoup ceux qui les portent. Le narrateur est maintenant un «ex-beau». En outre, il se trouve être en même temps un ex-riche. Des splendeurs passées demeure seulement un somptueux appartement dans la Plaine-Monceau, et la fidélité d'un vieux majordome, Anatole. Anatole, pour le compte de son maître, loue l'appartement à des étrangers de marque, et du prix de cette location le narrateur tire sa liberté : exempté de toute obligation de travailler, il peut s'adonner entièrement à ce qui est le plus important au monde pour chacun de nous : la recher-

La ride sur le front n'est pas

TOUT commence, pour le peuple martyrisé. Le narrateur narrateur, par une était très jeune quand ses parents découverte dans un ont été emmenés par l'ennemi vers une destination inconnue. II. se souvient vaguement qu'il avait lui-même écrit une lettre de dénonciation à la police, signalant la présence d'une famille juive dans le superbe appartement. La lettre n'est jamais arrivée, mais les parents ont été arrêtés, peut-être sur l'initiative, complice, d'Anatole. La ride sus le visage et la ride sur la conscience, avec la honte de survivre encore, font que le narrateur aspire à un nouveau nom, à une nouvelle naissance. Est-ce encore possible?

> Au cours d'un séjour à Vienne, il rencontre un étrange rabbin, qui lui révèle son projet d'écrire une suite de l'Ancien Testament. Ce sera la « Nouvelle Bible ». On y trouvera les noms de ceux qui se sont illustrés dans l'histoire moderne du peuple juif. La nièce du rabbin offre au narrateur un prénom neuf, puisqu'il n'aime pas le sien et ne veut même pas le

ment le mériter? Le rabbin se fait un pen tirer l'oreille, et finit par lui proposer de poursuivre les criminels de guerre. D'autres se sont déjà chargés des plus fameux, mais il reste encore, en Amérique du Sud, d'anciens nazis qui dirigeaient de petits camps. Après une longue attente, Joël reçoit de son nouvel ami un nom et une adresse, en Amazo-

# Les délices et la dérision

Il entreprend ce grand voyage, et, tel Lorenzaccio, s'immisce dans la vie privée du gros Franz, qu'il a mission de punir. A la fois écœuré et fasciné par le mal, dont il sent en lui-même les profondes racines, il devient l'amant de M™ Franz...

Tout semble s'engluer lentement dans les vertiges de l'incertitude : Franz est-il bien le nazi que l'on croit? A-t-il percé à jour. les intentions meurtrières de Joël? Joël n'a-t-il pas un concurrent qui, pour d'autres raisons que les siennes, veut aussi abattre l'Allemand? Et Martha, la femme de Franz, qui aime d'un seulement la griffure d'un prononcer : il sera désormais même amour son mari et Joël, visage : c'est la cicatrice d'un Joël. Joël veut absolument figu- quel jeu joue-t-elle? Qu'a-t-elle

peut-être compris? Chacun se mélie-t-il des autres, ou bien Joël, trop transparent, est-il un jouet pour ceux qui l'entourent? Il ne comprend rien à ce pays d'étonffement où des ferments révolutionnaires se laissent pressentir sans se découvrir jamais.

Au travers d'une aventure contée avec un souffle épique, expédition mi-onirique, miinitiatique peut être, les voyages de Joël sont voyages de la mémoire et du rêve; toute une jennesse, toute une vie s'évoquent, par des retours en arrière. avec la dérision de leur absurdité et la nostalgie de leurs délices.

La cruanté des relations humaines, où chacun n'entend que le cri de son âme, demeurant sourd aux appels du « prochain » (un prochain si lointain toujours), et la terrible lucidité de Boris Schreiber dans les dialogues les plus nocturnes et les plus inspirés - tout cela fait de son livre une œuvre inimitable. L'auteur apparaît comme un cousin, pas si éloigné, de Dostoïevski. Quelle autre parenté? Aucune.

JOSANE DURANTEAU.

\* LA DESCENTE AU RER-

### PORTRAIT

# Gérard Gavarry et ses Amazones

L'auteur du Genre des dames considère et pratique la littérature comme un jeu.

au cœur de ce périmètre dont son roman décrit avec précision les rues et les lieux : entre la place du Puits-de-l'Ermite et le Jardin des plantes, là où la mosquée dresse un décor exotique et fami-

< C'est un roman de quartier, dit-il, ça m'amuse et je n'ai pas à aller trop loin pour les repérages. Les informations érudites ou pseudo érudites que je donne sont exactes, vérifiées - même si parfois j'en invente quelques-unes délibérément. Cela donne un petit côté flaubertien. Et puis je trouve important d'exhumer ce qui devient un peu invisible à

(Publicité)...

#### ET SL UN SOIR. **SATURNE SE LEVAIT AU-DESSUS DE PARIS?**

Et si, un jour, deux soleils, l'un rouge et l'autre vert, éclairaient la capitale? Il faudrait, ce jour-là, repenser notre monde, se dite qu'il existe, dans l'univers, des systèmes stellaires bien différents du nôtre, se dire enfin que notre perception esthétiques appuie sur des données astronomiques immuables...

album de Joël Cuénot, l'auteur s'adresse aux passionnés d'astronomie, mais à ceux, il faut bien l'entendre, chez qui cette science fair naître les rèves les plus fous. Un livre étrange, inspiré par Jules. Verne et Camille Flammarion, un livre qui ose bousculer bien des

Une documentation gratuite concernant ce titre et ceux de la collection: «Les sentiers imaginaires» vous sera envoyée, sans aucun engagement, en écrivant aux Editions Joël Cuénot, BP 24 Meudon-Bellevue, 92/94 Meudon cedex ou adresse au 507.18.11 (répondeur).

ÉRARD GAVARRY force d'être vu. Pour moi, d'ail-leurs, Paris a longtemps été plus exotique que l'Afrique. J'ai eu une ensance africaine, voyageuse. Mon père était administrateur des colonies, comme on disait à l'époque. Donc les enfants suivaient, au gré des affectations. J'ai des souvenirs magiques de ces années-là. Paris était alors le lieu dont j'entendais parler et où je revenais, rapidement, de temps en temps. Cette double résérence. reste vivace pour moi. (...) >

Gérard Gavarry a d'abord écrit « en collectif » et cosigné en 1968, alors qu'il était tout jeune, un \* roman assez farfelu », la Barbacane. Puis, après un long silence, il y a deux ans, scul désormais, il a publić Joio, roman d'aventures parodique et burlesque, marqué par l'empreinte de Raymond Roussel.

le Genre des Dames, est tout vers un récit d'apparence anodine, il y est question, ni plus ni moins, des Amazones. Entre une Mon personnage ne s'appelle belle brune, Julie, et un beau pas Achille par hasard. Pour blond, Achille, il ne s'agit peutêtre que d'une affaire de cœur. Pourtant des jeux d'échos et de reflets renvoient à d'étranges arrière-plans: quel rapport entre le Cercle des dames, eu Achille devient barman, et les lointaines Minas, peuplade à laquelle le père de Julie, un vieux savant, consacre ses recherches?

#### Une énigme Sams cesse repoussée

Une finalité secrète semble orienter le roman, une énigme sans cesse repoussée et qui, peutêtre, n'est qu'un leurre. - Il n'y a rien! Il n'y a rien! », proclame l'épigraphe, empruntée à Jacques le Fataliste. • Mon point de départ était un certain rapport à la connaissance, au désir de savoir. Je voulais aussi poser la ques-tion du genre, le masculin, le féminin. Et les Amazones me pa-

Ancré dans la réalité la plus mite, dans la mesure off, de plice, idéale, serait frappée par quotidienne, son dernier roman, pouillées de tous les codes qui, les mille indices que fai glissés le Genre des Dames, est tout renvoient généralement à l'idée un peu partout dans mon livre. aussi improbable, puisque, à tra- du féminin, elles soin pourtant, o Rassemblés, ces détails forment vers un récit d'apparence ano combien! des femmes, et des comme un réchis à déchiffrer. Il femmes à part entière.

moi, c'est bien l'Achille de l'Antiquité que sa mère avait fait élever dans un gynécée pour le soustraire à la guerre de Troie. L'épisode d'Achille et de Penthé silée est aussi présent mais j'ai mêlé à ce monde mythique des Amazones celui des guerrières africaines, dont je connaissais l'existence. Dans l'armée du roi d'Abomey, il y avait traditionnellement un régiment d'élite constitué par des Amazones, et je me souviens d'avoir visité, enfant, au Dahomey, le tombeauroyal qui était gardé par des imes, dans une crypte à dèmi

Dans le Genre des dames, rien n'indique clairement la présence d'Amazones. Elles nourrissent une rêverie, une illusion, un sim-ple doute. Disons qu'un soupçon plane et pousse à réinterpréter toutes sortes de coïncidences et de signes insolites : un air de musique, un animal empaifié dans raissaient des figures une vitrine, une statue dans un exemplaires, une sorte d'état li- jardin public. « Une lecture coms'agit en somme de jouer le jeu

du remancier.

Pour moi, la part ludique de La littérature est une composante importante. Le pense à Queneau, plus pour le traitement de la langue que pour la construction narrative, et à tout ce que dit Pérec là-dessus, ici et là l'adhère totalement à cette famille, s'il y en a une, qui réconcilie finale-ment le jeu et le travail de l'écriture. Qui dit jeu ne dit pas du topit fantaisie, absence de rè-gles. Je travaille de façon extremement méticuleuse.

» Cette rigueur est aussi une condition necessaire pour que je puisse minipliques. C'est un masque si l'on veut le pars d'éléments, personnels, autobio-graphiques, mais mes règles du jeu veulent que je les déplace, que je les trainsforme, que je les remodèle et, pour moi, ca devient de la tittérature qu'au prix, finalement, d'un renoncement.

MONIQUE PETILLON. \* LE GENRE DES DAMES,





The Art Spring The life of The le trail - real !  $\widetilde{\mathfrak{S}}^{\mathrm{pos}} = \widetilde{\mathfrak{I}}_{\mathrm{div}} \otimes_{\mathfrak{S}_{\mathrm{f}}}$ ችም ዙ ' <sub>ያርህ መ</sub>ኔ ويرواها الوطالتين

Pierre Bourget

mment vivent

OCCUPATION. LIBERATION EPURATION

Co brightyque I servi de todo de l'ocel Anna de la companya del companya de la companya del companya de la Bill Bille Beibergfant design and white the second the short or marks \$15



# Comment vivent-ils leur quarantaine?

Alain Demouzon, Roland Castro et Gérard cune maladresse. Il s'est même bandes d'actualité ou par les li-Guégan jouent avec leur miroir.

ES amées 60 ne se por- quel on veut absolument donner ou ses abords - ont donné à plu- gnard qui fait une sugue à Paris, sieurs écrivains l'envie de jouer avec en poche des poèmes de un peu avec leur miroir. Bernard- Brasillach. La Sorbonne est occu-Henri Lévy - toujours en avance pée, on a la femme fatale dans sa puisqu'il n'a que trente-six ans - Jaguar, les riches sont terrifiés. (le Monde du 21 septembre) et Ajoutez-y les politiciens véreux Alain Demouzon ont voulu que Valérien va servir, la serconstruire une histoire autour veuse de café devenue routarde, d'un personnage censé exprimer une génération. Gérard Guégan et l'architecte Roland Castro ont préféré, eux, se raconter de manière plus personnelle, plus elliptique aussi, dans des jeux d'échos, d'images, ne reténant que des séquences particulièrement significatives, séduisantes,

100

 $\sigma \sim \omega_{\rm k}$ 

. .

Alain Demouzon, auteur déjà de quinze romans policiers, est un bon artisan. Ainsi, la Perdriole est un texte bien fabriqué, qui se lit sans effort. Demouzon sait trouver le rythme, le ton, qui empêche le lecteur de lâcher en route - malgré ses quatre cent soixante-quatorze pages - l'histoire de Valérien, jeune homme de province, égaré à dix-sept ans dans le Paris de mai 1968, puis très efficace dans celui des années 70. Mais il en est de ce livre comme de certains films. On n'irait pas les voir à leur sortie; un soir de lassitude, on les regarde sans déplaisir, sans ennui. à la télévision, et il n'y a rien à ajouter, si ce n'est que la soirée a été remplie.

Il serait vain de faire la liste des stéréotypes de la Perdriole, d'autant qu'on peut faire des line suffit pas d'avoir du métier et du savoir-faire, et de se laisser entraîner dans un inventaire au-

Pour votre Société papiers à lettres et imprimés de hante qualité | Le prestige d'une gravure traditionnelle Ateliers et Bureaux : 47, Passage des Panoramas 75002 PARIS

tent pas mal, cet au- une cohérence, à travers le retomne. La quarantaine - gard de Valérien : le petit campaet qui sera sa compagne pour toujours... Que Valérien ait dixsept ans en 1968 n'a aucun sens et l'histoire de l'époque n'est qu'un décor un peu vain.

#### Un homme sincère jusqu'à la maladresse

Au contraire, Guégan et Castro témoignent de leur génération, de ses origines et de sa mémoire. Ils luttent contre ·l'amnésie, devenue aujourd'hui une conduite de vie, le premier de manière romanesque, le second dans une sorte de ballade entre le chant et la harangue qui peut irriter ou décourager. Roland Castro en a pris le risque. Il a eu envie de se faire le plaisir des raccourcis, des chocs de mots, des sous-entendus.

Année après année, de 1940, sa naissance, à 1989, l'aube de sa cinquantaine, Roland Castro se promène dans sa tête et dans la vie de tons ceux qui sont nés depuis la dermère guerre.

Il cherche à retenir l'essentiel. le souvenir, la naissance des choses, les lignes de force, mais vres fascinants en jouant sur les surtout il cavale dans les années lieux communs. Mais, pour cela, comme il fonce dans la vie, avec une étrange tendresse, désarmante dans un corps un peu massif, avec la fougue de ceux qui « s'insurgent POUR », pour » le grand dépoussiérage », « la grande toilette de printemps des privilèges et des corporations ». 1968 est l'occasion d'une très juste évocation de de Gaulle, plus que de l'anedocte, dont on a tout dit et montré. Ce portrait-choc de la France révèle la passion d'un homme, sincère jusqu'à la maladresse, souvent touchant, quelquefois volontairement naïf pour se protéger du cynisme.

> Dans Pour toujours, Gérard Guégan ne fait preuve, lui, d'au-

Pierre Bourget

OCCUPATION,

LIBÉRATION,

ÉPURATION.

Ce triptyque a servi de toile de fond

aux 365 jours de l'année 1944.

Paris a été le miroir réfléchissant des extraordinaires péripéties qui s'y inscrivirent...

Un livre explosif,

des révélations surprenantes.

Plon

parfois voulu trop habile, agencant trop bien les fils qui relient ses personnages et donnent une unité aux fragments de leur histoire. Des éclats de mémoire sont juxtaposés, sans souci de chrono-

De deux décennies, Guégan n'a retenu que 1983 - l'année où, dans sa chambre d'hôtel de Los Angeles, un écrivain se met à rédiger le récit qu'on va lire -1961, 1962, 1967 et 1969. Il fait, dans le temps, d'incessants aller et retour, qui peu à peu dessinent la vie de quatre personnes; Richard Jacquet, celui qui finit par se retrouver aux Etats-Unis, Charles Brander, David Lipsky et Annie Longchamp. Leurs aventures, dont on voit qu'elles sont écrites par un cinéphile et un amateur de romans policiers, passent, non sans humour, du politique au rocambolesque.

Mais leur age n'est pas sans importance - autour de vingt ans en 1960 - et les engagements de leur génération ne sont pas qu'une toile de fond. Lorsque Gérard Guégan brise le miroir, il retrement que par de vieilles 95 F.

vres de règlements de comptes qu'on n'a cessé d'écrire depuis vingt ans. Il a traversé cette période, a connu ses débats, ses enthousiasmes, ses crises, ses défaites, ses clans - des communistes aux situationnistes, des trotskistes aux maoïstes, ses disparus - d'Hemingway à Robert Aldrich. Si parfois l'intrigue de Pour toujours lasse un рец, le témoignage reste passionnant, document violent contre ceux qui, désormais, passent trop de temps à embellir leur image, à repeindre de neuf leurs échecs. « Et cette société de quadragénaires apostats, qui s'enserme dans ses regrets, ses illusions perdues et sa trouille me fait honte ., dit l'écrivain, dans le roman. Pour tous ces quadragénaires-là, voici enfin un livre salubre.

#### JOSYANE SAVIGNEAU.

\* LA PERDRIOLE, d'Alain Demouzon. Flammarion, 474 pages, 85 F.

★ 1989, de Roland Castro. Bernard Barrault, 100 pages, 62 F. ★ POUR TOUJOURS, de Gétrouve un passé qu'il connaît au- rard Guégan. Grasset, 380 pages,

# Agustin Gomez Arcos

AULA MARTIN a des yeux minée par l'appât du gain. Pilier nettes d'aveugle. Elle est heureuse car son père, le brigadier rier qu'on lui a léqué. Son fas-Pinzon, qu'elle nomme Papa-Cadavre, est enfin mort pour de bon. Voici venu pour elle le temps de la revanche. A l'étage noble de sa maison des Trois-Palmiers, elle est vestale de la mémoire de sa mère. Celestina. la femme-ivoire, qui a vécu riguant entre deux migraines. Paula Martin lui voue un culte absolu. La nuit, elle organise des fêtes pour la morte, et le jour, elle entretient sa mémoire.

Elle a immobilisé le temps dans cet univers clos, peuplé de mannequins aux mains de spectre, elle a précieusement conservé l'odeur d'eau de Cologne, de renfermé et de fientes d'oiseau qui incerne la très grande pureté de Celestina Mar-tin, morte parce qu'elle était une sainte, et son mari, le brigadier, un pécheur qui aimait trop les femmes, qui aveit trop d'ap-

Dans Un oiseau brûlé vif, les héros sont deux morts, un couple infernal emblématique du franquisme. Deux vainqueurs de la guerre civile espagnole. Leur fille, la fidèle Paula, est à elle seule microcosme du régime qui se survit pendant plus de quarante ans. Elle ressemble à son pere, violente et vulgaire, elle est modelée par le ressentiment et mue par une foi farouche en les valeurs incarnées par Celes-tina : l'hypocrisie, la fausse piété, la vertu ostentatoire, la peur de vivre, le goût d'humilier. Paula Martin a trente ans bientôt, et puis trente-cinq. Elle

vairons, qu'elle cache derrière d'épaisses lu-pose, elle s'enrichit : c'est sa manière de vivre l'instinct guer-

> con de la victoire toujours re-commencée. La Rouge est chauve, couverte de bave verte. et républicaine. Une otage pitoyable.

fallait plus vite encore arriver au but. C'est un étrange mélange de réalisme et de lyrisme, hanté de pantins difformes, d'objets dérisoires, de cauchemars trop quotidiens. Un oiseau brûlé vif rappelle Monsieur le Président, de Miguel Angel Asturias, et les films de Carlos Saura. La métaphore du fascisme s'enfle et déborde son objet, pour donner condition humaine. Quand se termine le roman, sur l'agonie d'un pauvre oiseau baptisé pour son malheur « Liberté », Franco est mort, Juan Carlos a triom-phé d'une tentative de coup d'Etat. Les yeux vairons de Paula Martin virent de la folie à l'étonnement. Mais on ne sent pas le moindre souffle d'air.

# peintre du franquisme quotidien

cisme a le visage de la rétention, le goût de ce qui se garde et s'accumule contre la vie à partir de menus trafics, de misérables stratagèmes, sur fond De même manière, Paula mène sa vie amoureuse avec le fils du notaire, Félix Rosal, et sa vie domestique avec la Rouge, sa bonne, qu'elle persécute à longueur d'année : c'est la ran-

L'écriture d'Agustin Gomez Arcos est haletante, comme s'il

GENEVIÈVE BRISAC. \* UN OISEAU BRULÉ



Armando Verdiglione MANIFESTE **DE LA DEUXIÈME** RENAISSANCE

Nº 40/41 de Spirales. Journal de Culture Internationale. (en vente dans tous les kiosques)

COLLOQUE ARMANDO VERDIGLIONE "Le Manifeste de la Deuxième Renaissance"

> **MARDI 4 DÉCEMBRE** A 20 H 30

Maison de la Chimie 28, rue Saint-Dominique **75007 PARIS** 

Fondation de Culture Internationale 329.86.88

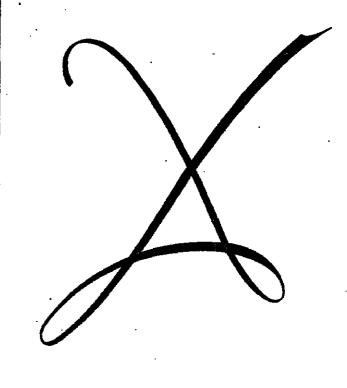



# Pierre Nora et la mémoire de la France

'HISTORIEN Pierre Nora publie le , premier volume d'une série de quatre ouvrages qu'il a dirigée et qui est consacrée aux « lieux de mémoire ». Ces « lieux », ce sont les témoins qui demeurent - monuments, cérémonies, emblèmes, musées, dictionnaires, archives... - lorsone s'est retirée la mer de la mémoire vivante, lorsque s'est effacée la tradition vécue.

Ce premier volume est consacré à la République et se divise en cinq parties : Symboles (les trois couleurs, le calendrier républicain, la Marseillaise); Monuments (le Panthéon, la mairie, les monuments aux

synthèse de notre tradition natio- lieux si divers, n'est-ce pas · Vos · lieux de mémoire nale. Elle nous a nourris. Nous d'abord celle de l'unité natioconstituent un curieux paysage. On y trouve côte à côte des movivons encore largement sur ce nale? D'une identité entre la Récapital mémoriel. Cependant, publique et la nation? numents (le Panthéon, les mairies...), des symboles (les trois nous avons beau y être encore couleurs, la Marseillaise...), des charnellement attachés, nous ne livres (le Larousse, le Lale vivons déjà plus comme une visse...), des cérémonies (le 14 juillet, les funérailles de Victradition, mais comme un héritage. Ce n'est-plus la genèse de tor Hugo...). Qu'est-ce qui fait notre présent, il appelle sur lui le l'unité de cette notion de regard de l'historien. C'est cet

entre-deux de la mémoire et de

l'histoire qu'exprime ce livre.

C'est ce qui lui donne son pathé-

tique : le passage d'une histoire

totémique à une histoire critique.

de notre paysage national »

- Ce livre correspond à un

moment déterminé de notre his-

toire nationale, mais aussi à un

certain état de la recherche his-

très traditionnelle par sa mé-

thode, mais très nouvelle dans

son esprit et même dans ses su-.

jets. Élle s'intéresse aux obiets

les plus triviaux de notre paysage

civique, politique et national,

mais qui, jusqu'à présent,

n'étaient pas vécus comme histo-

riques. Quand on pense qu'il

n'existait pas d'histoire de

la Marseillaise, du Panthéon ou

ontaires, destinées à fixer

du drapeau français!

- C'est une approche à la fois

« Les objets

torique.

les plus triviaux

lieux • ? Il faut entendre la notion de « lieux de mémoire » à la fois au sens le plus étroit du mot (des monuments, un cimetière...), mais aussi au sens symbolique. Ce sont les témoins qui demeurent lorsque s'est retirée la mer de la mémoire vivante, vécue. Il reste des lieux de mémoire, lorsque les milieux de mémoire disparaissent.

• Ce livre se situe à un moment bien particulier de notre mémoire nationale. L'accélération rapide de l'histoire à laquelle nous assistons se traduit par un effondrement brutal de nos milieux naturels de mémoire, un effacement de ce qui avait constitué les repères les plus stables de notre vie collective. On n'a jamais autant parlé de mémoire paysanne que depuis la fin des paysans, cette collectivitémémoire par excellence. Il en va de même pour l'histoire de la France. Peu d'époques ont été aussi prisonnières de leur mémoire, mais peu également ont vécu de façon aussi problématique la cohérence du passé natiot sa continuité

morts); Pédagogie (le Grand Dictionnaire, de Pierre Larousse; Lavisse, instituteur national; le Tour de France par deux enfants; la bibliothèque des amis de l'instruction publique du III arrondissement; le Dictionnaire de pédagogie, de Ferdinand Buisson); Commémorations (les centenaires de Voltaire et de Rousseau, le 14 juillet, les funérailles de Victor Hugo, le centenaire de la Révolution française, l'exposition coloniale de 1931); Contre-mémoire (la Vendée, région-mémoires : le Mur des fédérés).

Le second et le troisième volumes auront pour titre : la Nation, et le quatrième : les

France. De très nombreux historiens out participé à cette œuvre collective. On relève naire du premier volume les noms de Raoul Girardet, Michel Vovelle, Jacques et Mona Ozouf, Maurice Agulhon, Antoine Prost, Pascal Ory, Madeleine Rebérioux...

Nous avons interrogé Pierre Nora sur les objectifs de cette entreprise originale.

\* LES LIEUX DE MÉMOIRE : L LA RÉPUBLIQUE, sous la direction de Pierre Nota. Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires », 720 p., 149 illustrations, 265 F jusqu'au 31 décembre, ensuite 300 F.

- Îl y a bien eu dans l'Ancien Régime - de François Ier et même de Louis XI à Louis XIV - la volonté d'affirmer et de perpétuer une mémoire de l'État. Mais c'est surtout dans les débuts de la IIIe République - la seule et la vraie République dans l'imaginaire français - qu'a été le bien public. mise en place une vaste politique de la mémoire. Il y a eu un remaniement synthétique de l'ensemble du passé national, destiné à

» C'était une volonté délibérée de réunir l'Etat, la société et la nation. La France était alors faite de pièces et de morceaux, de régions, de patois... Les républi-cains ont fait un effort géant pour unifier les esprits et trouver les rites (fêtes, commémorations...) et les filières de formation (l'école, le suffrage universel, le service militaire, les partis politiques...) qui seraient les instruments d'une mémoire collective publique. Cette pédagogie de la mémoire historique s'est incarnée dans les manuels scolaires et les livres d'instruction civique, comme le petit Lavisse ou le Tour de France par deux en-

réaliser l'unification mentale des

Français.

 Les « lieux de mémoire » de l'Ancien Régime s'identi-- Ces lieux de mémoire sont statent plutôt à des personnages pour la plupart des constructions (les rois, les grands capitaines)

Voltaire...), des pédagogues (Lavisse, Ferdinand Buisson...) ou des livres...

- La III République a procédé à une vaste démocratisation de la mémoire publique, ce qui explique que les grands hommes politiques se sont fondus dans les institutions. Elle a élargi le Panthéon à ces « grands hommes » qui ne sont plus des héros aristocratiques, mais ceux qui ont fait

#### Une religion civique

- Avec ses rites, ses martyrs, sa liturgie, cette mémoire élaborée par les républicains a un caractère profondément sacré. Comme s'il s'agissait de créer une religion laïque...

- Les républicains ont en effet cherché à réinvestir une forme de sentiment religieux dans la religion civique patriotique. Mais, en fait, tout lieu de memoire a un caractère sacré - à commencer par la lettre d'un être cher ou le médaillon d'une personne disparue que l'on conserve précieusement. C'est l'historien qui, avec son regard critique, désacralise le passé.

- Mais cette opération avait aussi pour les premiers républicains un caractère polémique : ils voulaient opposer la vraie religion - de la patrie et des Lumières - aux superstitions transmises par l'Eglise...

- Et ils y sont arrivés... Il suf-L'époque des débuts de la l'image que la République nais- teaux...}. Ceux de la République de tués de la guerre de 14 pour III République, qui est l'essen- sante voulait donner d'elle- semblent davantage se trouver voir qu'ils les considéraient tiel de ce livre, nous-a légué une même. La figure centrale de ces dans des penseurs (Victor Hugo, comme des martyrs de la patrie.

Antoine Sanguinetti

Le vertige de la force

Cette religion civique a joué son rôle jusqu'à la première guerre brication volontariste de lieux de mondiale. La nation a vraiment été un phénomène sacré. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les ex-

périences de Vichy, de la guerre d'Algérie, de mai 68, ont ébranlé cette conviction. Le sentiment patriotique n'a pas disparu, mais il s'est méjamorphosé sous l'influence de la paix, de la poussée démographique, de la révolution industrielle, du gaullisme, de l'ef-facement des familles idéologiques et des autorités qui le transmettaient. C'est tout un passage mémoriel qui s'est transformé.

Pourtant tous les hommes politiques importants - et on l'a vu encore avec François Mitterrand au Panthéon - éprouvent le besoin de prendre place dans cette mémoire historique et nationale. C'est donc qu'elle fonctionne » encore...

- C'est sans doute une spécificité française, liée à la rupture radicace de la Révolution. Chasentativité.

- Vous citez des exemples - comme le calèndrier républicain et le Panthéon - où la famémoire n'a pas vraiment marché. A quoi cela tient-il?

- Pour qu'un lieu de mémoire - marche -, il faut que l'histoire s'en empare, qu'il soit rechargé constamment de significations neuves. C'est ce qui s'est produit par exemple avec le 14 juillet, qui a été réinvesti, lors du Front populaire ou à la Libération, de significations historiques nou-

- Vous écrivez que l'histoire. de nos jours, a remplacé la littérature. Que voulez-vous dire par

 Laissez-moi espérer que je l'ai dit moins brutalement. Le prestige de l'histoire tient aujourd'hui à cette redécouverte globale d'une mémoire perduc, d'un passé dont nous sommes entièrement coupés. Mais, en même temps, nous avons perdu la tradition de la grande fiction littéraire, qui a toujours correspondu que régime a été obligé de fonder aux grands moments de bouleversa légitimité dans le recours au sements historiques. Il y a une passé et de faire de toute l'his- crise du roman qui est parallèle à toire de France une nouvelle syn- cette disparition de la mémoire. ginaire de remplacement.

Propos recueillis par FRÉDÉRIC GAUSSEN.



VENTOSE Le calendrier républicain.

François Leguat

Aventures aux Mascareignes Voyages et aventures de François Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes des Indes Orientales

Un fantastique roman d'aventures chargé des meileurs ingrédients : îles désertes, naufrages, captivité, tentatives d'évasion... mais surtout une épopée réelle : huit hommes sont déposés en 1691 sur l'île Rodrigue, dans l'océan Indien, pour reconnaître les lieux en vue de l'installation d'une colonie huguenote...
Déposés, puis oubliés. Leur périple ne se terminera qu'en 1698 en Ecosse, via l'île Maurice, Batavia et Le Can. verte illustrée, 256 pages, 90 F

Nathan Weinstock

Le pain de misère

Le mouvement ouvrier juif en Europe Aidé par sa connaissance du yiddish, Weinstock a donc entrepris de restituer, en une vaste fresque, la diversité des partis, des organisations, syndicats et journaux ouvriers. Toutes les facettes d'une foison-Textes à l'appui

T1-L'empire russe jusqu'en 1914, 320 pages, 120 F T1-L'ampire russe jusqu'en 1914, 320 pages, 120 F T11-La Galicie, La France et l'Angleterre jusqu'en 1914 160 pages, **80 F** Yosef Hayim Yerushalmi

Zakhor Histoire juive et mémoire juive

Pourquoi le peuple juif, le peuple du souvenir par excellence, a-t-il toujours refusé de s'intéresser à l'histoire, récits des événements réellement advenus ? Ouels rapports y a-t-il entre l'histoire et la mémoire nationale ou collective? Un essai remarquable qui s'adresse aussi bien à ceux qu'intéresse le sort du peuple juif qu'à ceux qui veulent comprendre ce qu'est récliement l'histoire. laire, 160 pages, **80 F** 

François de Polignac La naissance de la cité grecque C'est par : cité grecque qu'a débuté la politique comme activité humaine spécifique. Mais cette cité elle-même, comment est-elle née ?

Polignae place la médiation cultuelle à l'origine du premier espace de la parole politique: Textes à l'appui. 192 pages, 96 F Editions La Découverte



Wiaz

Larme à gauche

Wiaz, le dessinateur du *Nouvel Observateur*, nous restitue dans ce recueil trois années – et quelles années ! – de la vie française. Enchantement, désenamies! - de la vie française. Enchamement, desen-chantement, il dit tout en un dessin. Un regard y suffit. Son trait peut être féroce, il n'est jamais injuste. Il peut être incisif sans être simplificateur. Il reste toujours d'une rare qualité. Ses «victimes» elles-mê-mes doivent être honorées de se voir épinglées avec autant de talent. Format 16.5 x 24. 112 pages, **63** F



"Je pense que ceux qui clament à tort que les Etats-Unis sont faibles, et les Soviétiques assez forts pour nous surpasser, ne jouent pas seulement contre la vérité, ils jouent contre notre sécurité. » M.H. Brown, secrétaire d'Etat américain à la Défense, 1980. Les Européens peuvent se demander légitimement qui, des prétendus «pacifistes» ou de ceux qui les dénoncent, font en réalité »le jeu des Soviétiques». L'amiral Antoine Sanguinetti montre dans ce livre comment ceux qui succombent an «vertige de la comment ceux qui succonnoent an «veruge de la force» précipitent les risques d'un affrontements nucléaire soviéto-américain sur le sol européen. Il présente une alternative aux euromissiles : une véritable défense européenne, indépendante des Etats-Unis, qui oppose à la puissance soviétique une force de dissuasion n'appelant pas la guerre qu'elle prétend éviter.

éviter.

«Ce Sanguinetti-là est amiral, mais il torpille dur. Il donne des chiffres, des faits et développe un plaidoyer qui risque de ne plaire ni aux militaires, ni aux stratèges de salon. Bref, de bonnes raisons de passer l'ouvrage en revue.»

Le Canard Enchaîné Cahiers-libres, 252 pages, 75 F



Les économies non officielles Sous la direction

d'Edith Archambault et Xavier Greffe

L'économie «parallèle», «informelle», «cachée», «il-légale», le travail au noir, le travail non comptabilisé, la contre-économie... et ce dans toute sa diversité, au Sud, à l'Ouest et à l'Est. Clair, complet, indispensable pour comprendre un

phénomène en plein développement.» Économie critique, 256 pages, 125 F

Jean-Marie Chevalier Introduction à l'analyse économique

Manuel de première année de sciences économiques ... Pour savoir ce que le mot *économie* veut dire Economie critique, 366 pages, 138 F

Louis Géhin et Jean-Claude Poitou Des voitures et des hommes Les vingt ans de Renault-Sandouville

Derrière la R 25, dix mille hommes et 25 robots qui font profession de la fabriquer. Quelles sont leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs aspirations? Cabers libres, 276 pages, 80 F Ronald Creagh Sacco et Vanzetti 1927 : Après sept années de procès qui bouleversèrent l'opinion internationale et transformèrent durablement les mouvements politiques européens, Sacco et Vanzetti étaient exécutés. vanzetti etatent executes.

Le drame de ces deux anarchistes a pris depuis les dimensions d'un véritable mythe. Ce livre, écrit comme un roman, reconstitue bien sûr le procès, mais surtout l'itinéraire des deux hommes et l'univers dans lequel ils ont vécu : le milieu anarchiste dans l'Amérique de la prohibition et l'Europe des «années folles». Actes et Mémoires du peuple, 288 pages, 88 F Michèle Carlier La limace bleue Roubaix 1979-1982: une école maternelle s'ouvre et accueille ses anciens élèves, devenus adolescents en rupture scolaire ou au chômage. Adhésion et enthousiasme des parents et des habitants du quartier, peur des notables et des élus locaux qui lemment l'école tandis que l'un des animateurs se suicide. Ce livre montre que l'ouverture et le renouvellement des pratiques pédagogiques peuvent, pourraient, se vivre réelement, si... Vous en saurez davantage en récevant gratuitement notre catalogue Cahiers libres, 264 pages, 80 F



العقير أفزر بالغللجل والبد

الأفياد لاقتيار المدري

e i gaza jeganista

harm » du s

milite Catilina

Samuel a transition of the

WIND RIGHT THE MENT

元 人と 総合の政策的の

1.00 单位电路 🎉 a transfer of the sufficiency. and the state of t and the second of the second o The secretary Salar - Part & State Section

The state of the s

Will th Weath Inn

一种一个地位被 with appearing a Ser art. Alexand - Carrier - Arthur McCarrier The state of the s 

· The Marin Add i de sign de · The single state of the state TO ASSET THE A PERSONAL a come fermi pe State of the second

of the second second a Mariana in The second second second second



# Un « baron » du gaullisme réhabilite Catilina

Yves Guéna fait ses débuts dans le roman leurs équivalents romains. Pour historique. Il nous dit pourquoi.

« M. Guéna, comment l'ancien Chirac démissionnant de son ministre du général de Gaulle et poste de premier ministre. de Georges Pompidou, l'ancien responsable politique, ou encore l'actuel maire de Périgueux que vous êtes, en est-il venu à s'intéresser à Catilina?

- Javais l'ambition depuis très longtemps d'écrire une œuvre romanesque. Mais il fallait que ce soit ancien... ancien... ancien... comme vous dites, pour avoir le loisir de m'y consacrer. Pourquoi me suis-je intéressé à Catilina? Et tout d'abord, pourquoi avoir choisi le genre du roman historique? Je répondrai simplement parce que c'est plus facile pour un premier roman, car on a déjà la trame de l'histoire et les principaux personnages. Peut-être qu'un jour j'essaierai de produire un roman entièrement sorti de moi. Pour ce premier, j'ai choisi ce raccourci qui est plus facile,

» Et pourquoi Catilina? J'y pensais depuis très longtemps. Catilina me paraît avoir été particulièrement maltraité dans l'histoire, à la fois par son principal adversaire. Cicéron, et même par Salluste. Ensuite, la période où se passe l'histoire est une période fascinante. C'est la fin d'un régime. Tout le monde sait, tout le monde sent que les institutions romaines, qui étaient adaptées à la situation de Rome plusieurs siècles auparavant, quand Rome n'était que Rome, doivent changer. C'est une grande période de basculement dans l'histoire des

roman de l'échec. Naturellement, que. Il n'y a pas d'aventure politique qui ne se termine par un échec, que ce soit dans l'Antiquité ou de nos jours. Je ne suis pas sûr qu'en dehors de l'affaire Catilina on ait beaucoup parlé, écrit sur l'échec, non point du pouvoir exercé, mais des tentatives pour se saisir du pouvoir.

» Nous avons tous vu autour de nous des hommes acharnés pour arriver au pouvoir suprême. C'est du reste impossible si l'on ne possède pas cette volonté farouche. Tout le monde sait que, lorsqu'on veut, même dans nos régimes démocratiques, atteindre au pouvoir suprême, il faut être capable, à certains moments, d'accomplir certains actes forts.

Deux exemples : le général
de Gaulle qui, en 1958, deux ou trois jours avant son investiture par l'Assemblée nationale, donne l'ordre à l'armée d'Algérie de ne pas bouger. Ce n'est pas une illégalité, c'est un acte fort.

> GUTENBERG IMPRIME LE PREMIER

LIVRE DE L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ.

LA REEDITION

A L'IDENTIQUE DE CE

CHEF-D'ŒUVRE

EST UN EVENEMENT ARTISTIQUE D'UNE

PORTEE INTERNATIONALE.

Bénéficiez d'une

information gratuite: écrives aux Editions

Les Incunables

13, Place des Vosges

75004 Paris.

- Votre livre a pour soustitre : « La gloire dérobée ». Peut-on y voir un signe de siym-pathie pour votre héros et son

- Oh! Je crois qu'en tous les cas, en ce qui concerne l'entreprise, il ne faudrait pas transposer. Je ne suis pas le chantre de la guerre civile ni du coup d'Etat. Mais dans le contexte politique de la Rome du premier siècle avant Jésus-Christ, ce qu'a tenté Catilina - et que devait "réussir César - n'est pas fondamentalement condamnable.

» D'autre part, oui, j'affiche de la sympathie pour ce personnage. Une sympathie assez lucide, notamment lorsque le narrateur et compagnon de Catilina jette parfois un regard innocent, sur les actes et les réflexions de son

- Votre éditeur affirme que sous votre plume «*l'hi stoire ro*maine se teinte parfoi's de couleurs contemporaines ». Est-ce à dire que l'on peut, que l'on doit, lire entre les lignes des ressemblances, comme on dat, avec des personnages politiques vivants ou ayant existé?

- Sur ce point, je souhaiterais qu'on nuance quelque: peu. Je ne mets pas en cause, na turellement, mon éditeur qui n'a rien dit de plus que ce que je lui ai dit. Mais l'aurais répugné à faire de la décalcomanie et je ne pense pas que mon livre apparaisse ainsi. Je - Enfin, Catilina, c'est aussi le crois que lorsqu'on écrit un roman historique, il faut faire deux choses : dépayser le lecteur et lui dire : vous savez, les hommes sont toujours les mêmes. Les clins d'œil concernent les campagnes électorales, les débats au Sénat – nous dirions aujourd'hui la vie parlementaire - et les relations entre l'homme politique principal et son entourage.

. Au total, comme je l'ai dit. il n'y a pas décalcomanie mais plutôt patchwork, et parfois in-conscient. Dans mes principaux personnages, il y a des traits de caractères de divers personnages contemporains et d'autres que j'ai sans doute complètement in-

 Une impression de lecteur, si vous le permettez, qui complète ce que vous venez d'indi-quer. Va pour M™ Marie-France Garand ou Ivi. Pierre Juillet, avec lesquels vous avez en jadis dit-on – quelques difficultés.
 On peut les identifier à l'aide d'une méchante comparaison. Deuxième exemple : Jacques Laissons les lecteurs retrouver

### CORRESPONDANCE

### A propos de Meindès France

A la suite de l'article de Jules Roy sur Pierre Mendès France (• Le Monde des livres » du 23 novembre), nous avons reçu cette lettre de Michel Mendès France, fils de l'ancien président du conseil!:

Par deux fois, M. Jules Roy indique, dans son article, que mon père, PMF, s'était fait ajouter «France» à son nom. Cela est faux. C'est une contre-vérité. Vénant d'un autre, j'aurais pris cela pour de la malveillance. Suggérer que Mendès France essayait de cacher ses origines juives par un rajout patronymique est absurde et vexant. L'origine du nom Mendès France, vieux de quelques centaines d'années, est expliquée en détail dans le livre de Jean Lacouture dont je conseille

la lecture à M. Roy.

le reste, on est plutôt saisi de vertige. De tel trait ou comportement de Catilina ou de Cicéron

- l'autre «héros» - on glisse avec quelque imagination vers bon nombre des hommes impor-tants de la V République que vous avez servis ou combattus. Serait-ce parce qu'il y a eu, à des moments différents, en chacun d'eux, successivement du Catilinai et du Cicéron ?

- Oui, c'est le patchwork. On peut, à la rigueur, découvrir un personnage qui serait très proche. Guère plus. Un personnage de femme intrigante, mais il y en a eu beaucoup dans l'histoire politique. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, c'est tout mon quart de siècle d'expérience politique que j'ai mis là-dedans et agencé.

 Au jeu des clefs, chacun doit accepter de se soumettre. -Vous, l'auteur, n'êtes-vous pas

un peu Caius Aemilius Scaurus, narrateur et ancien compagnon de Catilina, dans votre livre, qui dit, parlant de lui-même : « Moi qui fus l'homme d'un seul engagement», et encore : « Les dés

pour moi out cessé de rouler » ? Je crois que la réponse a été donnée une fois pour toutes par Montherlant. Lors de la sortie des Lépreuses ou des Célibataires, il a dit que tout auteur se projette dans tous ses personnages. Pour le reste, il faut nuancer. Lorsque je dis : • Moi qui fus l'homme d'un seul engagement -, c'est vrai, et j'entends le rester. Mais lorsque Caius dit : · Les dés, pour moi, ont cessé de rouler ., c'est Caius qui parle, ce n'est pas Guéna. »

Propos recueillis par MICHEL KAJMÁN. \* CATILINA, OU LA GLOIRE DÉROBÉE, d'Yves Guéna. Flammarion, 319 p., 95 F.

68 encyclopédies, des univers de mots qui donnent un sens à la vie.

Charles Melman Nouvelles Etudes sur l'Hystérie

Collection Le Discours Psychanalytique en librairie 1 vol. 98 F

Joseph Clims/Denoël

### **Important Editeur Parisien**

recherche pour ses différentes collections manuscrits inédits de romans, poésie essai théatre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision.

Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle 4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21.

Conditions fixées par contrat. Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.

la pense universile

L'univers encyclopédique Larousse est riche d'aventures, de découvertes, d'émotions, riche de mots, de savoir.

Riche de toutes les clés qui ouvrent à chacun d'entre nous, dès l'enfance et à toutes les étapes de notre vie, les portes des mondes qui nous attirent, nous passionnent, nous font rêver.

Larousse est un éditeur français qui édite 68 ouvrages encyclopédiques pour désaltérer toutes les soifs de comprendre, tous les besoins d'apprendre.

POUR OUVRIR LE MO ATOUTLE MONDE.

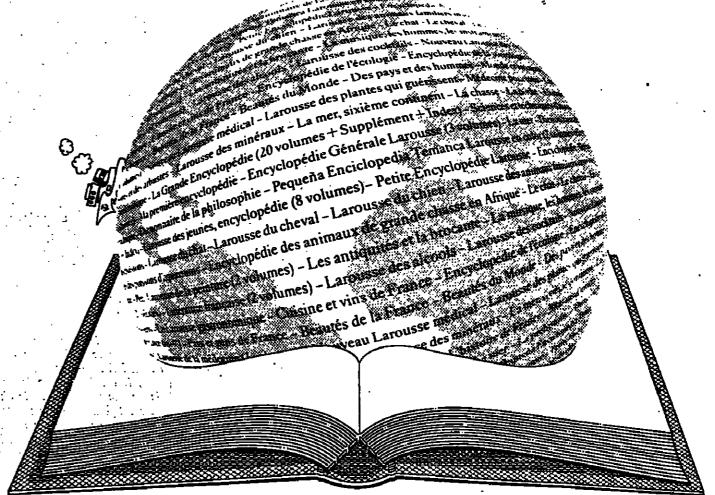

C'EST ÇA LE SOUFFLE LAROUSSE



# LES FRANÇAIS ET LA LECTURE

# Comment les libraires font-ils leur métier?

Une règle d'or : tout vendre à tout le livres en France, ceux qui les planche à voile ou tout autre profession ne le monde.

achète-t-on les livres?

Les lieux d'acquisition des livres se partagent en quatre groupes principaux : les librairies proprement dites (27,2 % des achats), les clubs par correspondance (25,9 %), les grandes

surfaces (17,7 %), et les magasins qui font en partie de la librairie (Maison de la presse, papeteries, tabacs : 17,6 %). Cette diversité joue un rôle important dans la démocratisation de la lecture : les

nouveaux reseaux de diffusion ont une clientèle plus populaire que

les librairies traditionnelles. Les ouvriers représentent plus de 43 %

des acheteurs de livres des grandes surfaces, alors qu'ils forment

27,2%

17,6%

de la presse,

papeteries, tabacs,

gares, drugstores

4.1%

25,9%

supérieurs et professions libérales.

seulement 23 % de la clientèle des libraires spécialisés, France-

Loisirs, qui est le principal organisme de vente par correspondance, comptait, en 1980, 27 % d'ouvriers (6 % de plus qu'en 1975) et

40 % de cadres moyens et d'employés, contre 11 % de cadres

Cette répartition sociale se reflète dans les types de livres achetés : on vend dans les grandes surfaces plutôt des romans

policiers ou sentimentaux que des sciences humaines ou de la

★ Ces chiffres proviennent de l'enquête mensuelle de la SOFRES, menée à la demande d'un groupement d'éditeurs auprès de 10 000 foyers, par questionnaire.

Dominique Bona

90US les Français qui succursales - Printemps, centre une merveille, un conseiller, un fouineur toujours en mesure de leur procurer le titre qu'ils recherchent. Mais qu'est-ce aujourd'hui qu'un libraire, une

Certaines librairies portent l'enseigne d'un grand éditeur -Flammarion, Gallimard..., mais vendent tout autant les titres de ses concurrents. D'autres sont les rayons particugrande surface. Les magasins à bre des «points de vente» de

lisent vous disent, en Leclerc, Casino - ont pris mainconfidence, qu'ils ont le tenant leur place sur le marché «petit libraire» qui pour eux est de la lecture. Dans un modeste chef-lieu de canton, la librairie, c'est le coin de vitrine où figurent à côté de l'article de pêche ou du « souvenir » local une trentaine d'ouvrages dont la renommée, médias aidant, aura paru suffisante à celui qui les propose pour qu'il soit assuré d'en avoir la

Comment s'y reconnaître dans cette nébuleuse? Si l'on chiffre à liers d'une FNAC ou d'une environ vingt-cinq mille le nom-

la qualité de libraire. Sans suivre les puristes, pour qui il n'y aurait en France qu'une centaine de librairies dignes de ce nom, on peut retenir qu'un millier de libraires sont inscrits à l'office de distribution.

La diversité de la production

éditoriale implique cependant des variantes comme en apporte la spécialisation. Une librairie de droit ou de médecine, une librairie exclusivement technique - on en compte plus de deux cents n'a pas pour assurer un chiffre d'affaires à se soucier de la production générale. Avec deux ou trois cents clients, elle est assurée de tenir le coup. Le livre de grande diffusion joue sur une autre gamme. Il lui faut être en place dans trois mille ou quatre mille points de vente. Le cercle s'élargit encore pour les collections de poche, pour les romans sentimentaux de la collection Harlequin, et les indéracinables Delly . Trente millions d'exemplaires par an réclament une présence partout.

« La grande librairie, dit-on au syndicat national de l'édition, est le lieu d'achat des grands lecteurs et en général des profes-sions intellectuelles. » A la FNAC parisienne de la rive gauche, la clientèle est à 90 % composée d'universitaires, de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants. Dans d'autres grands magasins, le rayon librairie sera fonction de ceux qui le fréquen-

Le vrai libraire constate que

l'utilisation du livre, les motiva-

tions de ses lecteurs ont changé

considérablement en dix ans. Le

#### La diversification des savoirs

temps est révolu où l'on pouvait assimiler lecture et littérature. De plus en plus le livre demandé est celui dit « de consultation », qui permet de faire soi-même Un marché stable mille et une choses, de s'initier à un art ou à un sport. Cela va de la cuisine au bricolage en passant par la mécanique, le bâtiment, la Un destin extraordinaire dans l'Argentine tumultueuse des années 20

tiennent ne revendiquent pas tous sport qu'aura popularisé la télévi-

La diversification des savoirs n'est pas étrangère à cet engouement. Elle explique aussi le succès toujours assuré des ency-clopédies. Leur acquéreur les consultera au gré des jours, pour satisfaire une curiosité soudaine quelques minutes pourront y suffire. Elles ne seront pas forcement perçues comme un temps de lecture. Cela conduit à nuancer les résultats de sondages ou d'enquêtes. Lorsqu'il est demandé : - Combien avez-vous lu de livres dans l'année? », la personne interrogée ne songera pas nécessairement à comptabiliser ces moments de lectureconsultation.

Tons s'accordent à le dire : la librairie, au sens vrai, implique une connaissance de base, un goût pour l'exercice de la profession, mais s'apprend réellement sur le tas. C'est au milieu des rayons, dans la fréquentation de la clientèle que s'appréhendent les besoins de celle-ci, et la manière de lui donner satisfaction. Le client est divers. Il peut aussi se montrer contradictoire. Il attend de son libraire un éventuel conseil. Mais d'abord il lui demande de faciliter au mieux l'exercice d'un libre choix. Cela veut dire qu'il faut mettre en évidence ce que le lecteur attend même inconsciemment : « Je n'aurais jamais pensé à acheter ce livre. Mais il était là comme s'il m'attendait », observe ce client « grand lecteur »...

Les appétits de lecture sont divers. Le boulimique côtoie le délicat, le professionnel voisine lier, Raymond Peju et « La avec l'amateur. Avoir noté sur Proue » à Lyon. son calepin le titre dont on a entendu parler ici ou là est un réflexe universitaire. Toute la clientèle d'une librairie ne l'a pas. Confrontée à l'embarras du choix, elle pent se sentir paralysée, décontenancée,

En dépit de la crise, le marché reste stable. Comme l'agriculteur, l'édition aura sa bonne, sa moins bonne ou sa mauvaise année. C'est au libraire de se battre. La philosophie est simple : avoir les livres que les gens veulent. Il n'est donc pas question de s'arroger le droit de décréter ce qui serait bon ou pas bon. Le libraire doit être le meilleur relayeur » possible entre l'auteur et le lecteur. Si tel ouvrage est beaucoup demandé, et qu'on ne l'a pas, on est mau-

Toutefois, le bon libraire n'est pas seulement un bon commercant. Il ne se contente pas d'obtenir un résultat époustouflant avec un titre ou même avec plusieurs. Ce directeur d'une solide librairie des boulevards à Paris explique : « Ce n'est pas parce que l'on aura fait partir cinq cents exemplaires d'un best-seller qu'on peut être satisfait. Il ne s'agit là que de péripéties. Car si l'on a bien vendu tel ouvrage, ce peut être au détriment d'autre chose, Pour être le maillon de cette chaîne qui va de l'auteur au lecteur, il convient d'être informé de tout ce qui sort. La vie d'un livre est fonction de son auteur et de son sujet. On ne saurait honnétement prévoir la réussite ou l'échec. C'est dire que tout titre a droit à une présence en librairie. »

Le métier de libraire doit-il, un jour, être codifié, et un certificat d'aptitude professionnelle doit-il être envisagé? Personne dans la

demande. On aime faire valoir qu'il y a dans cet exercice difficile quelque chose pouvant s'apparenter un art. D'autres parlient plutôt d'une vocation. En réalité, chacun s'apprécie individuellement. Et l'individualisme convient assez bien à

est un phare, Jacques Plaine, « monsieur Jacques » comme on l'appelle dans ses murs, dit avec tranquillité : « Dans notre métier, le corporatisme est difficilement envisage able. La sanction, c'est la réussite ou l'échec. Si le client ne vient pas, il n'y a pas à chercher loin : c'est le résultat d'une incompétence. »

Le grand-père a fondé la maison en 1919. En ce temps-là, elle tenait dans un rez-de-chaussée de 30 mètres carrés. Le petit-fils, soixante-cinq ans après, offre à une clientèle fidèle et variée quatre-vingt mille titres sur 650 mètres carrés. Entre-temps, on a géré avec rigueur. On a su mettre dans l'affaire une bonne part des bénéfices, qui sont allés en s'amplifiant. Jacques Plaine assure que ce fut tout autant par plaisir et par goût. Il faut le croire. Ses clients le croient qui, pour leur part, éprouvent en ces lieux des satisfactions vraies. L'entreprise n'a pas les dimensions du « Furet-du-Nord » des Callens à Lille. Elle n'y vise pas. Plaine, c'est l'équivalent à Saint-Etienne de Toreilles à Montpel-

Chez « monsieur Jacques », le roman, comme un peu partout rendre. Mais les grands libraires. ailleurs, ne représente que 20 % à 25 % des ventes. De son côté, le livre technique, qu'il traite de l'informatique ou de l'automobile, de la pêche ou du tennis, a pris une importance considérable. Cela s'explique aisément : « Il y a trente ans, le pêcheur qui voulait monter sa ligne à mouche demandait comment s'y prendre à un autre pêcheur plus âgé... La connaissance se transmettait par la parole. Et puis certains ont commence à mettre par écrit ces recettes. » Ainsi sont apparus des ouvrages de plus en plus soignés, illustrés, attrayants : de véritables manuels. La clientèle existait. Ce qui valait pour la pêche valut pour la chasse; la cuisine, la maçonnerie, la charpente et les techniques les plus récentes.

Le libraire devant cette profusion doit savoir renseigner. Pour cela, il doit être informé. Les

A Saint-Etienne, où sa librairie notices qui accompagnent les livres permettent une première approche. Mais une connaissance réelle de l'ouvrage s'impose de plus en plus. Le client d'une librairie a des curiosités infinies, insoupçonnées. Il juge le libraire à la clarté de sa réponse. Il convient donc d'avoir des « clartés » sur tout, qu'il s'agisse du divorce, de la fiscalité, du droit des locataires ou d'une publication confidentielle recherchée par un spécialiste.

On parie beaucoup et l'on se parle chez Plaine. Le grand jour, c'est le samedi : huit cents clients assurés, qui demanderont sept cents titres différents. A chacun des rayons, des « responsables » sont là, actifs, attentifs en même temps que discrets. Chacun connaît son secteur, est informé des catalogues, des nouveautés, des programmes des professeurs, eux-mêmes clients et avec lesquels s'engagent des conversations fructueuses

Ce rôle de conseil reste primordial, pas seulement chez Plaine. Partout le lecteur attend qu'on le guide, comme il attend que le titre qu'il désire et qui ne se trouve pas en magasin lui soit fourni. Ce service-là, tous les libraires vrais s'efforcent de le tent, ont en ce domaine un avantage sur des collègues de quartier plus artisanaux, et chez qui le délai sera plus long, faute d'un coursier. Instrument numéro un de la lecture, la librairie a évolué comme ont évolué les bibliothèques. L'amateurisme ne suffit plus ni même la vraie vocation. Le premier commandement est simple : être en mesure de vendre tout et à tout le monde.

#### JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

Cette enquête sur les Français et la lecture, qui a débuté dans « le Monde des livres » du 19 octobre, fait partie d'une série d'initiatives menées conjointement par le Monde et Le Livre de poche pour mieux connaître le phénomène de la lecture en France. Elle sera Suivie d'autres travaux (études, sondages, colloques).





Man Marie

The world to go growth

le guide

智能を受け

kla forme» moven åge

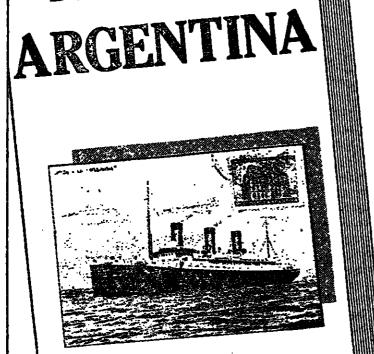

"Dominique Bona a du souffle et le maîtrise

Ginette Guitard-Auviste /

"Un roman plein de charme, qui envoûte vite et durablement le lecteur." François Nourissier / Le Figaro Magazine

"On redécouvre, avec Argentina, que la lecture est un vice bienfaisant puisqu'il abolit l'affreux monde actuel qui nous entoure pour nous entraîner vers un Eldorado qui finit par'avoir toutes les apparences de la réalité." Jean Chalon / Le Figaro

roman

MERCURE DE FRANCE

ن المان الاحل

Le Monde des livres



# Lucien Sfez et ses « Leçons sur l'égalité »

Les fortunes et infortunes historiques d'une étrange notion.

sont égaux à l'origine, c'est la société qui pour leur bien (Monnation (envers de l'égalité) consequent de l'égalité)

austère. Lucien Sfez ne caustère. Lucien Sfez ne s'adresse pas au grand public mais à ceux – ils sont nombreux, heureusement – qui aiment à raffiner un concept, à lui enlever sa gangue de stéréotypes, à le remettre en place dans l'histoire, dans les idéologies, à le presser pour qu'il en jaillisse des résonances nouvelles. La notion d'égalité a ainsi servi de point focal à notre auteur, et il faut avouer que la tête tourne à la fin de l'ouvrage, tellement « l'abstracteur de quintessence » va loin dans son propos.

Selon les sociétés dans lesquelles l'égalité fait entendre sa voix, se modifie la forme de l'idée. Pour Lucien Sfez, les figures pleines, fortes, se retrouvent dans l'ancienne Grèce ou dans la cité chrétienne idéale.

A Athènes, le premier cercle est celui des citoyens (hoplites, mâles), les égaux (homoioi). Un principe d'ordre les lie à leur cité: le logos. Une deuxième configuration est celle des artisans et des métis; une troisième comprend les enfants, les femmes et les esclaves, et une quatrième, les barbares. L'égalité affecte donc un petit nombre de citoyens. Pour les autres, il y a inégalités de condition.

Pour le christianisme, l'universalité de l'égalité naturelle n'est pensable que sur le plan spirituel. « Elle n'est pas réescomptable, au dehors, dans le champ du politique. » Du coup, ce n'est plus entre barbarie et cité que se fait la coupure, mais entre le privé et le public, entre l'esprit et le corps. « La forteresse intérieure hégémonique, traversée par l'éclat de grâce de la nature divine, se définit comme la cité de Dieu (saint Augustin). » Audessus des inégalités de société,

POLONAIS et livres français

sur la Pologne

l'Europe de l'Est
Catalogues sur demande
LIBELLA

12, rue Seint-Louis-en-l'île, PARIS-4\*

Tél : 326-51-09 (2006)

E titre est volontairement la véritable nature de l'homme — qu'il a perdue par la faute originele — est l'égalité devant son créateur.

Après ces « figures pleines » de l'égalité, Lucien Sfez explore des figures mixtes, qu'il appelle « représentées ». Elles tendent à établir un passage entre l'intime et le socio-politique, le logos et la foi. Descartes ne met pas en cause la summa divisio corpsame, mais la foi n'est qu'une catégorie de cogito et non un principe séparé. « Inversion capitale : l'égalité qui est en nous par la raison ne peut être trompée. Elle suppose que Dieu aussi soit raisonnable. »

Peu à peu, la lumière de la raison prendra le pas sur les intimités contemplatives. Les deux courants opposés du siècle des Lumières (Montesquieu et Diderot; Rousseau) ont pour point commun de rendre la notion d'égalité plus complexe, plus abstraite. Si les hommes sont égaux à l'origine, c'est la société qui pour leur bien (Montesquieu) ou pour leur mal (Diderot) distribue ses rôles et des places. Mais la société peut être réformée, Pour Rousseau, l'homme naît inégal (la force, l'ingéniosité, l'esprit ne sont pas également partagés) mais le sentiment de la liberté est originel.

#### Personne n'y croit, tout le monde la veut

Avec l'ère moderne, l'égalité change encore de visage, bien que l'on reconnaisse sous leur nouveau déguisement les anciennes récurrences. L'« effet-Lumières » se marque par l'apparition de deux courants séparés : le premier (Hegel et Marx) « historicise et finalise un système universel. C'est une théologie de remplacement ». L'autre, situé sur le versant d'une technologie non finaliste, est celui de

Lucien Sfez aime passer la notion d'égalité à trois cribles: ceux de l'identité, de la mutabilité et de la liaison avec d'autres

\* LEÇON de Lucien Si nale des scien Saint-Guillau 304 p., 98 F.

notions. Pour le marxisme, l'aliénation (envers de l'égalité) permet une «visée identitaire»: le corps prolétarien s'érige en classe. La mutabilité est certaine, parce que l'aliénation peut s'étendre à d'autres groupes (femmes, malades, enfants, immigrés), mais la «liaison» fait défaut, le rapport culturenature étant trop indécis.

Etrange notion, finalement, que celle d'égalité. Déniée par l'histoire naturelle, elle revient sous forme de symbole et de droit égal... à la différence. Personne n'y croit, tout le monde la veut. Le mérite de Lucien Sfez, malgré les obstacles dus à un style parfois codé, à une langue où l'ellipse est reine, notamment dans le dernier chapitre, est d'avoir fait jaillir du terreau de l'égalité des arbres aux très riches ramifications. Le tout est de bien repérer la ligne de fuite.

\* LEÇONS SUR L'ÉGALITÉ, de Lucien Sfez. Fondation nationale des sciences politiques (27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris), 304 p., 98 F.

# -Balland -

D'innombrables anecdotes plus amusantes, plus passionnantes les unes que les autres.

**JEAN D'ORMESSON** 



L'auteur est parvenu à évoquer le milieu littéraire ... avec une ironie tranquille...
Tout un moment de la vie intellectuelle française.

FRANÇOIS NOURISSIER

504 pages, 98 F

# Devenez votre meilleur ennemi..

Dans Faites vous-même votre malheur, Paul
Watzlawick prend le contre-pied d'Emile
Coué et réconcilie Freud, Jung et Bernard
Change de vue, je vais de plus en
plus mal. - Toute idée, pour peu
qu'on s'y accroche avec une
conviction suffisante, finit par
produire sa propre réalité. En

'IMMORTEL Emile Coué (1857-1925), pharmacien à Nancy et fondateur de la méthode Coué, incitait ses patients à prononcer à haute et intelligible voix : « Tous les matins, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux. » Ce brave homme, dont le génie de la simplification demeure inégalé, aimait l'humanité et voulait son bonheur. Il n'a recueilli que sarcasmes et moqueries.

Paul Watzlawick, psychanalyste jungien revu et corrigé par l'école de Palo-Alto, ne risque pas de connaître les déboires post-mortem de l'illustre pharmacien nancéen. Il a en effet compris que l'appétit de catastrophes chez les humains est insatiable et qu'il se devait d'apporter sa modeste contribution aux exercices de masochisme psychique et moral que nous ne pratiquons pas

'IMMORTEL Emile toujours avec suffisamment de Coué (1857-1925), pharméthode et, par conséquent, d'efmacien à Nancy et fonficacité.

Sous forme d'un petit livre, Faites vous-même votre malheur, parsemé de judicieux conseils pratiques, de sentences bien choisies et d'anecdotes piquantes, ce professionnel du désastre nous invite à dépasser le stade de l'amateurisme: « Etre malheureux est certes à la portée du premier venu. Mais se rendre malheureux, faire soi-même son propre malheur sont des techniques qu'il faut apprendre: à cet apprentissage-là, quelques coups du destin ne suffisent pas. »

Freud aimait citer le mot de Gothe: • Rien n'est plus difficile à supporter qu'une série de beaux jours. » C'est également l'avis de Paul Watzlawick, qu'inquiètent fort les sociétés de sécurité, de solidarité et d'assistance dont les gouvernants rêvent pour les citoyens - et ces derniers pour eux-mêmes. Plus les risques diminuent, plus l'angoisse monte. On peut certes la combattre à coups de neuroleptiques, mais on peut aussi - pour tromper son ennui – jouer au jeu que nous propose Watzlawick: comment s'y prendre pour faire de soimême son pire ennemi?

Il convient en premier lieu de retourner le principe cher à Coné: - Tous les matins, à tous

plus mal. » Toute idée, pour peu qu'on s'y accroche avec une conviction suffisante, finit par produire sa propre réalité. En s'autosuggestionnant patiemment, peut-être parviendronsnous à la brillante performance de Myke Martin, célèbre dans les pays anglo-saxons pour avoir été victime de quatre-vingt-trois agressions au cours des cinq dernières années. Comme il n'est ni bijoutier, ni prêteur sur gages et qu'il a été attaqué, de jour comme de nuit, aussi dien des adolescents que par des femmes et des hommes, la police n'a pu que balbutier une bien piètre explication : « Il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. - Grace à Paul Watzlawick, vous apprendrez à devenir un Mike Marin, à savoir comment vous trouver toujours au mauvais endroit au mauvais

Une catégorie de lecteurs, une seule, sera dispensée de lire Faites vous-même votre malheur. C'est celle qui a déjà sondé la vertigineuse profondeur de ce bon mot de Marx (Groucho, bien sûr): « Il ne saurait être question pour moi d'appartenir à un club qui aurait l'idée de m'accepter comme membre. » Pour les autres, que leur aveugle mesquinerie conduit à ne connaître de conflits qu'avec leur entourage immédiat, la lecture de Watzlawick se révélera infiniment salutaire.

ROLAND JACCARD.

\*\*\* FAITES VOUS-MÊME VOTRE MALHEUR, de Paul Watzlawick, Seuil, 118 p., 55 F.

# Le «guide de la forme» du moyen âge



en 294 miniatures

Exacte reproduction, au format de l'original, d'un manuscrit du XV siècle, le Tacuinum Sanitatis, manuel de la santé du Moyen Age, est illustre de 294 miniatures (4 par page) dont 125 sont enluminees et rehaussées d'or.

La reliure, en basane pleine peau, dos à nerfs, porte sur ses plats, gravées à l'or fin (22 carats), les armes du Prince Eugène de Savoie (1663-1736) qui détint ce Tacuinum Sanitatis.

Vous pourrez d'un seul coup d'œil, grâce au volume de commentaire, découvrir la description des miniatures, la transcription latine et sa traduction pour la première fois en français.

Edition limitée et numérotée au prix de 2 250 francs aux Editions Secfeld, 7, rue des Saints-Peres, 75006 Paris.



**BUCHET/CHASTEL** 

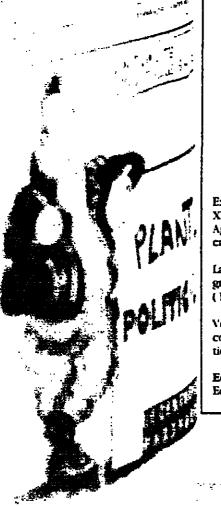

# Adonis, l'exilé universel

résultat avec un deuxième texte,

première page avec un avis de la

rédaction : « Prière à M. Adonis

de se présenter au siège du jour-nal! - Je suis arrivé là-bas avec

mes habits de paysan, et per-

sonne ne voulait me reconnaître.

Ils n'imaginaient sûrement pas

Adonis sous les traits d'un adoles-

cent timide... Depuis, ce nom qui

m'a porté chance est devenu mon

nom réel, et, aujourd'hui, même

fortuit et provocateur du nom, ne

s'agit-il pas d'une prise de souve-

raineté, de l'affirmation de la

- En changeant un nom très

musulman - Āli - pour un nom

sans rapport avec l'islam -

Adonis, - j'assumais et je reven-

diquais un passage vers l'univer-

sel. En signant ainsi, je sortais

d'une tradition figée, j'accédais à

une liberté plus vaste. Par là, je

pouvais inscrire la tradition arabe

elle-même dans le mouvement de

la culture universelle. Par le seul

choix du nom, je transformais un

peu le statut du poète sur la terre

» Le poète est celui qui crée et

qui renaît en mourant. Il revivifie

la parole. Une légende veut que

en effet, au printemps, la rivière

- Au-delà du choix un peu

ma mère m'appelle Adonis.

liberté du poète ?

Restée longtemps ignorée faute de traductions, l'œuvre d'Adonis, poète arabe d'origine syrienne, commence à trouver en France la place qu'elle mérite.

Il vient de séjourner un mois à Paris, à l'occasion d'une décade de traduction, organisée par le Centre littéraire de Royaumont, et d'un « Hommage à Adonis », lors de quatre soirées à la Maison de la poésie.

En outre, deux nouveaux recueils de ses poèmes (en édition bilingue) viennent de paraître chez un jeune éditeur : Nulle part.
André Velter a rencontré cet écrivain qui veut être un exilé uni-

E suis né en 1930, d'Adonis, un poème précédemraconte Adonis, dans ment refusé. Le journal l'a un village très pauvre, très isolé, qui s'appelle Kassabine, près de Lattaquié, en Syrie. C'est un endroit démuni mais riche de lumière, puisque situé à 7 kilomètres de la côte méditerranéenne. Toutefois, si dans la perception des êtres et des éléments, je reste le petit paysan de Kassabine – je veux dire, si mon lien direct avec la chair des choses reste d'essence paysanne, - la terre ne se réduit pas pour moi au territoire de l'enfance. Je donne à la terre une dimension presque métaphysique : elle est à la fois le royaume ultime de l'homme et son premier espace.

- Comment un jeune paysan qui se nomme Ali Ahmad Saïd Ësber choisit-il de s'appeler Adonis?

- Bien qu'appartenant viscéralement à cette terre que nous venons d'évoquer, je me sentais également porteur d'une infinité de noms. Le hasard qui me sit prendre celui d'Adonis excède en partie les explications : celles-ci paraissent toujours partielles. C'était en 1947, j'écrivais de petits essais et des poèmes que j'envoyais aux journaux, signés de mon nom de famille. Je arabe. n'obtenais ni publication ni

• Un jour, dans un magazine. en lisant la légende d'Adonis et le sang d'Adonis revienne tous les du sanglier qui l'avait tué, je me ans irriguer les eaux d'une rivière suis identifié à ce personnage qui qui coule près de Beyrouth. Et, symbolisait l'amour et qu'une force brutale détruisait. Alors j'ai d'Adonis prend une couleur posté, sous le pseudonyme rouge; comme sont rouges les

fleurs d'Adonis, les coquelicots que l'on offre le jour des noces. L'amour, la mort, la renaissance, composent le visage du dieu auquel je me suis, avec une certaine inconscience, identifié.

« Etre moderne, c'est penser à nouveau son propre héritage... »

Après avoir changé de nom, imprimé immédiatement. Même vous changez de nationalité. Pourquoi avoir choisi d'être libapuis, au troisième, une place en

- Je crois que la terre du Liban est, aujourd'hui encore, le lieu où l'on peut le mieux réaliser et vivre l'aspiration à l'universalité. Il y a place au Liban, et il doit toujours y avoir place, pour les différences ethniques, culturelles, religieuses. Grâce à cela, c'est un lieu universel.

- Même au plus fort des bombardements sur Beyrouth, vous êtes resté dans la ville. Qu'y avait-il d'essentiel dans cet enfer que vous vouliez sauver ?

- Je suis resté en communion avec la terre, avec tous ceux qui voulaient sauvegarder ce lien charnel. J'étais prêt à accepter la mort, parce que, dans ces moments-là, il ne faut pas privilégier la vie à tout prix. Et puis, je n'ai pas voulu fuir la souffrance des autres.

- Dans votre voix se rencontrent et se mêlent de nombreux échos. On dirait qu'elle est la résurgence de plusieurs béritages?

- Oui, notamment de l'héritage pré-islamique, sumérien, phénicien, babylonien, et aussi des cultures qui étaient en relation avec celles-là, au premier rang desquelles se trouve la de la culture universelle, d'Occi- arabe.

dent en Orient. Je ne me connais comme spécificité que ma langue et ma subjectivité. Mais par elles, j'entends m'ouvrir à l'uni-

- «Je brûle mon héritage», avez-vous écrit. De quel héritage s'agissait-il? - De l'héritage qui impose

une lecture figée de la tradition, surtout dans ses aspects religieux, politiques, institutionnels. - Constamment, vous vous

êtes posé le problème de la modernité. Quel fut l'effet de la lecture de Baudelaire, Hölderlin. Rimbaud, Rilke, sur le mouvement de la création poétique

- Etre moderne, c'est accepter de dialoguer avec l'autre. Dans le monde arabe, la modernité se révèle chez les poètes qui ont su refuser le carcan de leur propre tradition et qui n'ont pas craint de se mettre à l'écoute d'autres cultures. Etre moderne, c'est penser à nouveau son propre héritage et s'ouvrir d'un même mouvement aux autres, en dehors de toute imitation ou perte d'authen-

- Avec Mawakif (Prise de position), la revue que vous avez fondée en 1968 et qui est devenue la publication-phare du Moyen-Orient, quel but poursuivez-vous, et quels acquis défendez-vous ?

 Mawakif a été, et demeure, le lieu où nous avons repensé notre héritage. Le lieu à partir duquel une autre vision du monde s'ébauche. Cette revue est devenue un carrefour. Depuis 1968, les textes arabes les plus libres ont paru dans Mawakif. Indépendante de tous les régimes, de toutes les institutions culture grecque. Je revendique et de la culture dominante, la tout l'héritage méditerranéen et, revue est à peu près la seule à au-delà, je fais partie intégrante tenir ce rôle dans le monde



Dessin de MELMIV. - Populaire auprès des lecteurs arabes, vous ne semblez pas en odeur de sainteté auprès des gouvernants, pourquoi ?

- Je suis peu apprécié des gouvernements, mais bien accueilli par la jeune génération des poètes, des écrivains, des étudiants. Je suis un facteur de division: certains me contestent violemment, d'autres m'admirent. C'est très bien ainsi. Il y a des gens dont la louange me blesserait. Je suis fier de ne jamais être officiellement l'invité d'un gouvernement arabe.

#### « Je n'ai aucune confiance en l'histoire »

- Vos prises de position dépassent toujours largement les enjeux de l'actualité. Comment traitez-vous, ou maltraitez-vous,

Au fond, je n'ai aucune confiance en l'histoire. Celle-ci n'est qu'une série de mensonges. Du passé, je retiens surtout le mouvement de la création artistique, mais, dans notre société, même cela s'est trouvé refoulé. L'histoire n'est jamais que le catalogue des différentes oppressions. Je me tiens du côté de la souffrance des hommes. Mon histoire se voue sans cesse à la remise en question de l'histoire.

- N'êtes-vons pas le seul à oser interroger sans tabou dans Ismaël notamment - les blessures de la conscience

C'est trop dire que je suis seul; je suis peut-être le plus radical. Avant Îsmaēl, qui est un long poème, j'avais déjà développé des interrogations semblables dans des essais regroupés sous le titre le Mobile et l'Immobile (1975). Depuis lors, tous les livres qui traitent de la culture arabe font écho à mes investigations iconoclastes. En réalité, je suis avant tout un questionneur, et je rejoins Saint-John Perse quand il dit que « c'est assez pour le poète d'être la mauvaise conscience de son temps ».

- Lecteur attentif et passionné des poètes de la modernité occidentale, vous avez nourri pour une part votre poésie de ces apports lointains. Vous êtes cependant très hostile aux agressions techniques de l'Occident américain ou soviétique qui semblent submerger le Proche-**Orient** 

- Les Arabes n'ont pas créé ce modèle de la société de consommation, il est plaqué sur leurs vies. Chez nous, la technologie importée a déformé la relation de l'homme avec la terre et de l'homme avec l'homme. Le monde industriel nous impose l'émergence d'un désert infernal qui est à l'opposé du désert régénérateur que j'aime.

- Quelle peut être la nécessité de la parole poétique dans un monde à l'agome ?

- La parole poétique recèle la plus grande urgence parce qu'en elle se régénère le goût de la vie essentielle et première : elle aide à mieux maîtriser cet enfer, mais je ne pense pas qu'elle suffise à en triompher. • Il me semble pourtant que la

poésie sera de plus en plus nécessaire à l'homme. En ce crépuscule du monde, elle seule peut nous donner la force quasi extatique de dire adieu à une telle

Propos recueillis par andré velter.



# Créer son identité en créant son écriture

le Damascène Mihyar de son premier recueil est un errant, l'habitant d'une terre à la fois nourricière et promise à maintes métamorphoses, dont les déserts et les villes ressemblent étrangement à ceux du Proche-Orient, en un présent quasi intemporel, fait de splendeurs et de misères, de rutilances et de poussières. D'ailleurs, en filigrane, on voit apparaître sans cesse la silhouette du poète, ce « charmeur de poussière », cet errant dont la patrie, toujours inachevée, a pour nom «Incertitude», qui refuse les racines imposées, les dévotions arbitraires et devient donc un « semeur de doute », un chevalier d'étranges paroles», un • habitant de l'horizon • vi-

MARIE-CLAIRE BANCQUART

ANATOLE

"Travail d'érudition mais aussi un livre

"Point de grande ni de petite histoire,

fut admiré autant que dénigré.

sur la France de 1844 à 1924."

CALMANN-LÉVY

<u> Emmanuelle Klausner / La Croix</u>

Geneviève Brisac / Le Monde

engage sur un homme qui, de son vivant,

mais un beau fleuve nourri d'informations

UN SCEPTIQUE

PASSIONNE

RÈRE poétique d'Adonis, vant - dans le sein d'un soleil à venir ».

Ses armes? L'herbe, le refus, les pas sans cesse improvisés, recommencés, qui fondent, dans la poussière du présent, la seule patrie véritable du poète. Cette patrie, elle est cette terre et ce domaine invisibles - mais combien plus intenses et durables que les véritables patries, - qu'on découvre sur les visages, dans les yeux, sur les lèvres de tous ceux qui vivent et meurent entre l'espoir et la poussière.

#### L'imam caché au cœur des tragédies du Liban

D'ailleurs, pour Adonis, le mot identité · lui-même, ce mot ra- où le cynisme des nations fait de baché revendiqué et galvaudé au chaque Etat « un fauve sans tête jourd'hui, est suspect car il devient prétexte à tous les chauvinismes et à tous les fanatismes. Ce mot lui-même, le poète en retourne littéralement le sens pour le vider de ses prétentions ethniques ou historiques, et le jeter ainsi face au futur, comme un défi ou une offrande. L'identité, selon Adonis, n'est pas seulement ce qui a été donné ou dit, mais ce qui n'a pas encore été donné ou dit. » C'est pourquoi, « comme la création. elle paraît toujours projetée vers l'avant, provenir du futur ». Sentir son identité devant soi et non derrière soi, en un futur nécessaire mais imprévisible, voilà une parole neuve, une aventure salutaire, venant d'un homme qui sait que tout véritable poète - crée son identité en créant son écriture .. Mihyar/Adonis est. comme tout errant inspiré, un prophète. Mais le prophète d'une Bible ou d'un Coran à inventer.

les plus forts, les plus dramatiques aussi, du poète. Cette référence précise à l'histoire ancienne mais toujours présente - de l'Islam à travers Ismaël, l'imam caché, qui doit reparaître un jour en Messie pour faire régner la justice sur terre, dit à la fois l'intensité et la vanité de l'espoir dans les temps présents. Ecrit récemment, au cœur des horreurs et des tragédies du Liban, ce texte porte inscrit en lui une blessure native que ravivent l'acuité et la magnificence des images.

Plus que jamais le poète se sent, dans ce texte, l'apatride de la vérité, sur un sol où la seule fraternité visible est celle de ces « rues pavées d'enfants égorgés nation sière d'un trône d'os », qui se couronne Dieu et étend son ombre en guise de patrie ». Le poète semble errer au milieu des ruines du langage - dans la

Ismaël, paru tout récemment, cité des langues coupées et écraest certainement l'un des textes sées . Heureusement, par une sorte de bonheur nécessaire, surgit de temps à autre une image réconfortante, les retrouvailles d'Adonis avec la jouvence des choses. Adonis, qui se dit à si juste titre « l'élagueur de cette ère • et qui appartient au pays or et sang des icônes du temps présent. Icônes, où l'on aperçoit • le visage de Dieu dans les eaux de l'alphabet ». Et où le poète se repère familièrement, comme si, dit-il lui-même, • je conduisais un troupeau de palmiers à la

JACQUES LACARRIÈRE.

★ LE LIVRE DE LA MIGRA-TION, traduction de Martine Faydeau. Luneau Ascot, 1982. (Voir « le Monde des livres » du 7 mai 1982.) ★ CHANTS DE MIHYAR LE

DAMASCENE, traduction d'Anne Wade Minkowski. Sindbad, 1983. \* LES RÉSONANCES, LES ORIGINES, et ISMAEL, traduits de Parabe par Chawki Abdelamir et Serge Sautrean. Nulle part (édi-tion bilingue), 144 p. et 64 p., 90 F

# **Patrie**

« Devant les visages qui se dessèchem sous le masque du chagrir

je m'incline Devant les routes sur lesquelles j'ai oublié mes larmes devent un père qui est mort, vert comme le nuage le visage sous la voile d'un navire

Devant i enfant vendu pour prier et pour cirer les souliers (dans notre pays, tous nous prions et cirons les souliers) devant une pierre sur laquelle avec ma faim j'ai gravé qu'elle est pluie ruisselante sous mes paupières

devant une maison dont j'ai emporté la poussiè dans mon égarement je m'incline – tout cela est ma patrie

(Extrait des - Chants de Mihyar le Damascène ».)

هُ الصحيح المراجع المراجع المراجع . . . gr &45.00 FREE SEPPER Late of the second Service Control of the Control of th CONTRACTOR NO.

The second seconds The state of the s Samuel Contraction of the Contra and the second فتنف عاعاتهم 一 海 医 电影 Silver Market St. S. S. er e er er<del>dell</del>

المناج عالا

Alemans v. ou k

egge eggles (\*\*)

a riege grandele antibe The substitute of the contraction of the second second field fine Types for the the first the section of the best Committee of the second 177 × 540 双数数键 不 a company our like we

The serve of the property of

allys a lessemble &

A TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

a contract description of The state of the s The Later Store of Application - Jack - Marker 1985 Sept. The second of the second second

- en promo - primo incluido ingres.

a constituent of the deand the Confession Control wardings a speed with 计编字码 网络约约克



### LETTRES ÉTRANGÈRES

# Redécouvrir Heimito von Doderer

Un colloque sur Heimito von Doderer a été organisé, les 9 et 10 novembre dernier à l'université de Metz par l'Institut autrichien. Cette rencontre a remis en lumière un grand écrivain viennois et son roman-fleuve, les Démons (1), qu'Etienne Barilier a relu (voir l'article ci-dessous).

Descendant d'une grande famille ruinée depuis 1918, historien de formation universitaire, Heimito von Doderer (1896-1966) a construit son œuvre comme une énorme machine à effacer l'Histoire. Aux chronologies ponctuées par les guerres et les crises, il substitue la durée propre aux existences individuelles. Son univers romanesque, expliquait, lors du colloque, le

critique salzbourgeois Georg Schmid, est un anti-monde où se poursuit par l'écriture une chasse au bonheur, interdite dans la réalité. Les dernières œuvres de Doderer. qu'il appelait « romans muets », veulent atteindre à l'écriture pure, qui reconnaît pour seul paradigme la partition musicale. Ces textes des années 1950 ont profondément marqué la jeune littérature autrichienne, au premier chef Peter Handke.

Le germaniste viennois Wendelin Schmidt-Dengler, qui coordonne la publication des manuscrits posthumes de Heimito von Doderer, présentait les journaux du romancier, un des écrits intimes

les plus étormants de ce siècle. Rarement un écrivain a mené avec autant de persévérance et de régularité son entreprise d'autoscrutation quotidienne. Les journaux de Doderer tiennent à la fois des Cahiers de Valéry par leur goût pour l'essai philo-sophique, et de l'auto-analyse freudienne par leur franchise et leur lucidité. C'est dans cette œuvre intime que réside anssi l'actualité de Heimito von Doderer.

JACQUES LE RIDER.

(1) Les Démons, peru à Vienne en 1956, est le seul ouvrage de Doderer traduit en français (Gallimard, 1965).

# « Les Démons », ou le sourire d'une énigme

UEST-CE que les Dé-mons ? Mille deux ver. cents pages serrées, où s'entrecroisent et s'enchevêtrent, dans la Vienne de 1926-1927 (1), de multiples destins individuels : de la prostituée au prince, en passant par l'ouvrier, l'espion, l'assassin, la veuve opulente ou le financier véreux. Mais cette œuvre est beaucoup plus qu'un roman-fleuve. Certes elle nous dispense généreusement toutes les richesses dites « romanesques » : passions, secrets, déconverte du monde et des êtres, mouvements du cœur et mouvements sociaux; avec une étrange audace, l'auteur va même jusqu'à nous offrir, dans ses dernières pages, une avalanche d'événements heureux, mariages, héri-tages, succès professionnels, réconciliations.

Mais le lecteur, qui cède à l'euphorie de cette conclusion (comme il s'est laissé prendre aux rebondissements d'une intrigue presque policière), sent que l'essentiel est ailleurs : malgré sa surabondance de détails, son fourmillement de vie, malgré la minutie et la paissance de ses éclairages, l'œuvre de Doderer est parfaitement elliptique : audessus de la narration plane le sourire d'une énigme. Les événements, si flamboyants et si prenants soient-ils, ne sont que l'indice d'un réel qui les dépasse et les sons-tend.

'Chez Doderer, l'intelligence est moins déchirante que chez son aîné Robert Musil; la conscience, moins souffrante que chez Proust - autre grand modèle. Moins crispé, plus généreux peut-être que ces deux génies tu-

Le titre de l'œuvre est un hommage à Dostoïevski, et fait référence à l'impossibilité, pour le chroniqueur-narrateur, de posséder le réel dans son objectivité. Comment procéder, alors ? Comment écrire? Le chroniqueur, sinon l'auteur lui-même, va devenir bien vite l'une des étoiles d'un roman-constellation : la réalité, c'est la figure que dessinent la nuit mille lumières subjectives.

Les divers personnages, qui d'abord s'ignorent les uns les autres (et qui souvent s'ignorent eux-mêmes), se voient pris dans une aventure qui les réunit, les heurte, les révèle. Plus le livre avance, plus on a le sentiment que se multiplient les hasards, heureux ou malheureux, grâce auxquels tous ces êtres épars vont composer une seule figure, éphémère, mais cohérente et signifiante.

De telles coincidences neuvent finir par sembler forcées aux yeux du lecteur superficiel. Forcées, donc peu « réalistes ». Or c'est justement l'inverse qui est

Prenons l'exemple d'un seul personnage (l'un des plus attachants, d'ailleurs) l'ouvrier Léonard. Ce jeune homme est amené, par hasard, à fréquenter une certaine librairie, puis à y faire l'emplette d'une grammaire latine. Or voici qu'il apprend le latin presque aisément; voici qu'un autre hasard le met en présence d'une jeune lycéenne; celle-ci lui fait connaître les amis de sa mère. Et voici que, non content de tomber amoureux de cette mère (belle, mais amputée d'une jambe), Léonard rencontre

télaires, Doderer nourrit cepenchez elle un prince lettré, qui dant la même ambition qu'eux : fera de lui son bibliothécaire privé, richement appointé. atteindre et « sauver » la réalité. Luc Estang Le loup mourt en silence Un livre dense, économe, dur et acéré comme un silex. André Brincourt / Le Figuro On se régale. Patrick Besson / Le Quotidien 49 F

Narré de cette façon, le destin de ce Léonard paraît presque digne d'un roman-photos. Mais l'extraordinaire talent de Doderer nous contraint de reconnaître que ces trop beaux événements ne doivent strictement rien an hasard, qu'ils sont les fruits d'une

sont l'être même de Léonard. Ce qui est vrai des individus l'est aussi des groupes, voire des masses. Dans les Démons, les événements politiques et sociaux, loin de créer le sens de l'histoire, ne font que le souligner. Car ce sens, chaque être l'ourdit au plus profond de lui-même. Du réel, nous ponvons faire les constellations que nous voulons. Et les catastrophes du siècle, annoncées

croissance tout intérieure, qu'ils

dans le roman, nous les avons voulues.

Oui, après mille deux cents pages, un seul sourire énigmatique. Mais un sourire où se concentrent, furtivement, toute l'évidence du réel, toute la mélancolie de la conscience. ÉTIENNE BARILIER.

Romancier, auteur de Passion du Rapt, du Chien Tristan (Prix d'honneur 1977) et d'études sur Albert Camus, Alban Berg, etc.]

★ LES DÉMONS, de Heimite von Doderer, traduit de l'allemand par Robert Provini. Gailimard, 1 208 pages, 135,40 F.

(1) Le roman s'arrête le 15 juillet 1927, jour où les ouvriers sociaux-démocrates mirent le feu au palais de

# Vitezslav Nezval du surréalisme au stalinisme

livres d'un autre poète, Vitezslav Nezval, permettent de mieux approcher la littérature tchèque, qui, à travers les noms de Hasek, Hrabal, Skvorecky ou Kundera est surtout connue par

Nezval, né en 1900 et mort à Preque en 1958, fut la personnalité dominante de l'avantgarde tchèque, dont l'évolution fut en grands traits parallèle aux chemins que suivit l'avantgarde parisienne. Les manifestes poétistes sont publiés en même temps que les manifestes surréalistes, les objectifs esthétiques et sociaux sont souvent identiques, et l'adhésion de Nezval au surréalisme est enthousiaste au point que Breton, avant son voyage à Prague en 1934, lui dira dans une lettre : e Nous sommes d'accord sur tous les points. (...) Cet accord apparaît même si profond qu'objectivement on aurait peine à croire que nous ne nous sommes pas très longuement concertés. »

Si Nezval représente le mieux l'avant-garde en Tchécoslovaquie, il est impossible de lui trouver un équivalent français : sa prodigieuse facilité d'écrire rappelle Aragon, son lyrisme aussi intimista que pathétique évoque Eluard, son goût de la vulgarisation Soupault, ses manifestes et commentaires font penser à Breton. Par ses activités multiples, Nezvel déborde constamment le cadre dans lequel nous avons l'habitude de cerner le poète avant-gardiste. Il participe à la vie culturelle. donne des conférences, fait de nombreuses traductions, travaille pour le théâtre et consacre les dix demières années de sa vie au cinéma. Après la guerre, il devient une de ces grandes figures de la littérature qui, comme dit Petr Kral dans la préface de Valérie, ont lié leur sort à l'utopie d'un monde meilleur, puis aux nouveaux pouvoirs politiques auxquels cette utopie a servi de justification,

Poèmes choisis, réédition d'un livre publié en 1954, montre Nezval du temps où il était poète officiel de la Tchécoslovaquie d'après-guerre et où ses poésies célébraient le président ouvrier et « notre ami le grand

PRÈS Jaroslav Seifert, le généralissime de la paix ». Si ce récent prix Nobel, deux choix se justifiait alors, au-livres d'un autre poète, jourd'hui il s'agit plus d'un document d'époque que du por-trait d'un admirable poète. D'autant plus que la perspective des années 50 a régi également la sélection des textes de la période poétiste et surréaliste de Nezval. If y apparaît comme poète prudent et sage, aiors cu'en réalité ses mots, ses associations et ses images provoquent, surprennent et sont en permanente éruption.

Valérie ou la semaine des merveilles rend mieux justice à Nezval, bien que dans un genre qui, pour lui, paradoxalement, n'est pas le plus caractéristique. C'est une prose fantastique dont l'atmosphère s'inspire du roman gothique. L'héroïne du roman, une jeune fille de dixsept ans, vit une série d'aventures où l'épouvante se mêle au symbolique, les rites d'initiation à l'onirique.

Ecrit en 1935, Valérie est un récit qui pose, dans le contexte tchèque aussi bien qu'international, la question de la prose surréaliste. Outre l'atmosohère (le moine violant la ieune fille, le bûcher où Valérie doit périr), ce sont les procédés mêmes qui la rattachent à l'esthétique du surréalisme. Comme dans la poésia, où le sens du mot reste ouvert et se multiplie selon la place qu'il occupe dans le poème, Nezval multiplie le sens des événements qui se répètent et les identités des protagonistes qui entrent en jeu. Les personnages se substituent les uns aux autres, passent de la jeunesse à la vieillesse ou de la mort à la vie dans une logique surréaliste ou tout simplement du surréel.

JAN RUBES.

[Jan Rubes, Tchèque qui vit à Bruxelles, est le traducteur du recueil de poèmes de Jaroslay Siefett, les Parapluies de Picadilly, qui paraît chez Actes-Sud.]

\* POEMES CHOISIS, de Vitezslav Nezval, traduit du tchèque par Milos Sova et Jean Marcenec. Seghers, 94 p., 40 F.

\* VALERIE OU LA SE-MAINE DES MERVEILLES, de Vitezslav Nezval, traduit par Milena Brand et Jean Rousselot, Laffont, 296 p., 72 F.

Édités par Pierre Bernard : un ensemble incomparable de grands textes de la tradition de l'Islam. Des essais pour comprendre le monde d'aujourd'hui. La littérature contemporaine.

> Deux livres dont on parle, écrits par André Miquei

Professeur au Coliège de France et

Administrateur général de la Bibliothèque Nationale :

#### Majnûn et Laylâ: l'amour fou

en collaboration avec Percy Kemp. Un essai sur le couple le plus tragique de la littérature amoureuse des Arabes.

#### Mainûn : l'amour poème

Une anthologie des poèmes de Majnûn (le Fou) qui chante son amour impossible.

Dans la collection « Les Classiques » dirigée par André Miquel :

#### L'Abrégé des Merveilles

La description, aux alentours de notre an Mil, des merveilles du monde. Traduit et annoté par Carra de Vaux.

#### De la chasse

La traduction intégrale d'un célèbre Traité d'Ibn Mangli qui passionnera ceux qui s'intéressent à l'art de la chasse. Traduit et annoté par François Viré.

#### ibn Khaldûn : Le Voyage d'Occident et d'Orient

L'homme, d'un immense savoir, parcourt le Maghreb et le Proche-Orient. Seconde édition d'une autobiographie rare. Traduit de l'arabe et annoté par A. Cheddadi.

Dans la collection « Littératures » dirigée par Abdelwahab Meddeb:

#### Mohammed Dib : Au café

Réédition de nouvelles d'une inspiration dense et sereine.

#### Ombre gardienne

Poèmes. Préface d'Aragon, réédition augmentée d'inédits.

Malek Alloula: Mesures du vent

L'absence à l'écriture et à la mémoire de l'histoire. Un long poème.

#### Dans La Bibliothèque de l'Islam: Jacques Berque : L'Islam au temps du monde

Onze essais pour désenclaver l'islamologie dans l'espace et dans le temps.

#### Ch. Bouamrane/L. Gardet: Panorama de la pensée islamique

Les écoles, les mouvements, les hommes les plus représentatifs. Et les textes fondateurs.

Enfin disponible en librairie. l'ensemble de La Chronique du grand historien

Tabari

avec deux volumes qui complètent les quatre parus précédemment :

#### De la Création à David De Salomon à la chute des Sassanides

Les anges, les prophètes, les rois et les patriarches de l'histoire ancienne, selon les traditions babyloniennes, égyptiennes, bibliques, persanes et coraniques.

Le carnet de route de Bouzid lors de la Marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983 La Marche

Traversée de la France profonde. Avec 45 photographies. Prix de l'Amitié Franco-Arabe 1984.

Sindbad

Chez les bons Libraires et l'Éditeur

1 et 3 rue Feutrier, 75018 Paris - Tél. 255,35,23 J'aimerais recevoir votre catalogue

| Nom et prénom |  |
|---------------|--|
| Adresse       |  |
|               |  |

Ville et code postal\_\_\_

- Cost trop dire and a belief seul ; je suis peutiene e eleradical. Avant Irmas. ... of un long poème, (avan des cess luppe des interruga bles dans des esses serseper sous le ture le Morte, l'imp bile (1975). Depuis de la la fivres que trastent de la libera arabe font écho u mu d'adiga tions sensecusies in the sense in nem pe semblez et je rejoins Saintilijes Perie quand il dit que

- Les Arabes d'en du les

ce modèie de la le lette de

contommation of city and the

leurs vies Cher near there.

togie importer a dei tra ......

ten de l'hamme de la company

de l'assume evec - -- L

monde industries to the

Ferregence d'un cour me

and the distriction of the second

- Onelle peut ette is telegge

🗕 🛵 ក្នុងការ៉ាត ក្រកាប បានប្រ

de la parnie portugu dan e

pine Bunge ribe, et . . . . . .

elle se tegenete it i . . . . . . . . . .

essentions of their states and

a mieur maitriet in min --

so no point for the first and

a fi me semble plant i all i

cole de monte. Como o de la

mout donner to the control of the

JACOMS 14 - LOYEL

· CHANTS DE

WIPS RISING

uque de der com a mari

agonic.

nerateur que l'aire

monde à l'agour ?

en treample:

pour le poète d'etre : ------AR AMERICA CER conscience de son tener. ite, maie bien - Lecteur attentif et pasinge gérétation sissue des poètes de L moder. MAN SEI GIV mité occidentale, sous avez noum parties de civibont me butt soure become de ce OF POLITICAL TIO apports fointains Vous eles mes a scourent cependant tres bostile aux agreesions techniques de l'Occident Britis I v a des militer are blesseaméricain ou soviétique qui semthe me armen file bleut submerger te Prochefacet d'as pro-Ornest.

der de positios mes increment ier ART. CHEMICAL

THE CHE LANCE

L & SE EXTIN There (also HE & DESKRIPTION Men was k IN COLUMN WITH SEE SEELS SELECT the standard colorest Market (1971) \*\*\* \*\* \*\*\* \* \* \* Marketon Nov 215 THE PART & IA

ME MANY ENDORS --MER - MES entseience

a was supposed and or later. the fire day leader . He .... " The state of the Manda annua (tomicrosia) AN THEM - & CARE ST. native at times there were take little e intraction can produ PROFIT CHARGE AND ADDRESS OF THE PARTY OF the same day with make the NEW TOTAL OF and a fear times de Inc. ... a property from the The Continues of THE ME WHEN Set & Liber, Ct But hamber MATERIAL PROPERTY. ME TENNERS IN ALCOHOL: NAME 100 C

33-X 25, 4040L THE TRACES AND A STATE OF THE STRAETS AND A STATE OF THE STRAETS AND A STATE OF THE erre e ner e MAN. MANNE W. THE REAL PROPERTY. the out this de on 7 mm 19A: BAMASINI DAMASINI Wedt Ministeria Line marche fait de OMGINES A m said sin die The a track & Facado par de Lacente ben The billions of the billions of the

NE ROBERT OF THE COMMON PARTY.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE RESERVE THE PARTY IN THE PARTY. 

THE RESERVE OF STREET, the parties were the large of point RE THE THE TO-SEE ST

The state of the s

# Le Monde des livres

#### • LE FEUILLETON

Tome III de « la Pléiade », essais de Jürg Amann et Joachim Unseld

# Kafka, champion de jeûne

#### Par Bertrand POIROT-DELPECH

'ATERMOIE-MENT qui marque sa vie et ses amours, Kafka le manifeste aussi dans ses publica-

tions. Veut-il ou non se voir édité ? Avant 1912, c'est plutôt non. Après Verdict, il y consent. Entre 1914 et 1917, la période du Procès, il se bat pour paraître. Chaque texte repose la lancinante question, jusqu'au-delà de la mort. La demière volonté de Kafka qu'on brûlât tous ses papiers, l'ami Max Brod devait-il l'observer ou y contrevenir, comme on sait qu'il fit, grâce à

Quand les publications d'un écrivain soulèvent tant de difficultés, aussi symptomatiques de son angoisse profonde, leur histoire devient un élément de biographie méritant d'être traité à part. C'est ce qu'a estimé Joachim Unseld en racontant, dans Franz Kafka, une vie d'écrivain, bibliographie complète à l'appui, les péripéties et le drame intérieur de chaque parution. Outil de travail pour les spécialistes, cet ouvrage apporte une pièce de plus au dossier jamais clos du malaise kafkaien.

N même temps, ou plutôt avec quelques semaines d'écart puisque l'essai d'Unseld ne sera disponible en librairie qu'au début de janvier prochain, « la Pléiade » met en vente le troisième tome des Œuvres complètes, où sont précisément réunis les textes non romanesques, dont la publication a posé le plus de problèmes aux survivants. Il s'agit des Journaux de Kafka de 1909 à 1923, et des Lettres de 1900 à 1924 à la famille et aux amis, à l'exclusion de la correspondance avec Felice et Milena et de la fameuse lettre de 1919 à son père, renvoyées au demier volume, en préparation.

Dommage que l'expression 

se lire comme un roman » ait été galvaudée ! Si un roman consiste à suggérer insensiblement la loi secrète et indéchiffrable de certains êtres, le *Journal* de Kafka répond, jour après jour, à cette définition. Rien ne ressemble à une énigme policière comme la névrose, on le sait depuis Œdipe. Avec le mélange de transparence et d'opacité des grands malades, Kafka dévoile et dérobe à la fois les chaînes d'obsessions qui l'entravent.

La mise en accusation des proches est caractéristique de ce double mouvement. Le 5 août 1917, Franz note que son père

parlait de le « déchirer comme un poisson » - d'où tant de thèses hâtives sur l'oppression paternelle; mais, à quelques jours de là, le même admet qu'on ne l'a jamais battu, que ces menaces n'avaient pas de sens, qu'elles se sont accomplies indépendamment de son père... et de lui-même.

Dès l'origine, le conflit qui se noue entre la monde et lui apparaît insoluble, et ressenti jusqu'au fond du corps. La peur de la nuit entraîne à l'instant la peur du jour. Seul répit à sa douleur : s'y pelotonner, y consentir, appeler de ses vœux la force aveugle dont il sait, d'évidence, qu'elle le broiera.

ES essais sur ce mécanisme psychologique se comptent par dizaines. Celui que publie ces jours-ci Flammarion, signé de Jürg Amann, accompagne à point nommé la relecture des Journaux et complète les grands classiques de Canetti et Marthe Robert.

Par commodité, on parle de la propension de certains écrivains à traiter de soi. C'est mal rendre compte de ce que, chez Kafka, maladie et écriture ne font qu'un, se nourrissent l'une de l'autre, se guérissent l'une de l'autre. Dès le 6 août 1914, Kafka note : « Le talent que j'ai pour décrire ma vie intérieure a fait tomber tout le reste dans l'accessoire; rien d'autre ne pourra jamais me satisfaire. » Il fait partie du cercle, cher à Dostoïevski, des gens que mine une souffrance aussi incurable qu'indécise.

On ne s'habitue pas à la douleur; surtout lorsqu'elle se répète à l'identique. « Ce qui est affreux, c'est que ma plaie est toujours la même », observe Kafka en septembre 1917, lors de ses troisièmes fiançailles manquées. Et la flèche qui le blesse au même endroit, ce n'est pas le père ni un dieu sadique qui la décoche ; il sait que c'est lui-même, à chaque fois, incapable de s'en empêcher. Son désir des êtres se change en angoisse sitôt qu'il menace, oui : menace, d'être exaucé. C'est particulièrement net dans les sept cents pages de démêlés avec Felice, combat simulé avec soi-même.

Parmi les vertiges que donnent les écrits intimes de Kafka : celui de constater que la connaissance des névroses qui l'éloignent du réel et le condamnent au malheur ne suffit pas à lui donner la force de les rejeter. Kafka suggère parfaitement cette aliénation rebelle à toute auto-analyse et à ses formes somatiques, lorsqu'il écrit, à propos de sa tuberculose : « Impression que mon cerveau et mes poumons ont conclu un pacte à mon insu. » Et peut-être effleure-t-il au plus près la vérité masquée

par le « complexe » du père quand il fait à Brod cette confidence à laquelle auraient pu souscrire Proust et Barthes : « Je suis evec la tuberculose dans le même rapport qu'un enfant avec les jupes de sa mère auxquelles il s'accroche... >

UTRE « fatalité » d'apparence inexorable : l'absence d'alternative ou de rémission à l'effroi fondamental de la névrose. Que la peur cède, et l'indifférence prend sa place. C'est l'une ou l'autre. Par décision d'En-Haut, dirait-on. Rappelons-nous cette phrase effarante à Felice, le 30 août 1913 ; ∢ Une peur d'être heureux, une volupté et un ordre de me torturer pour un but supérieur. >

Kafka ne peut vivre ni avec Felice ni sans, ni avec ni sans le monde lui-même, que la femme ne fait que figurer. Tel est le sens de la sentence rendue à l'Askanisher Haf et reprise au seuil du Procès. « Seul, comme Franz Kafka », répétons-nous. La formule signifie bien plus que le célibat et l'enfermement. Kafka n'a pas seulement peur de s'unir corps et âme. Il a horreur de « tout ce qui, impudiquement, vit ». Une horreur dont il ne percera jamais les règles internes, dont il ne perçoit que la main qu'elle pose sur sa gorge. Pourquoi lui et pas les autres ? Seraitil coupable d'attirer « l'attention des dieux » ? Désire-t-il quelque chose « de plus grand » que tout ce qui provoque son angoisse ?

Ce qui déconcerte et accable le plus, dans les folies ordinaires, c'est l'énergie fabuleuse qu'elles déploient en pure perte. Chez Kafka se profile, à défaut de métaphysique, une morale de la connaissance par le maiheur. C'est parce qu'il devient, face à toute vie, un « champion de jeûne », comme il titrera un de ses derniers récits contemporains du Château (1922), que Kafka pressent certaines lois de l'existence. C'est à la condition de l'utiliser contre soi, comme il l'a fait ; qu'il semble « autorisé » à dérober ce savoir-là. « Autorisé » : voilà que sa terreur nous gagne l Mais aussi une sorte de gratitude stupéfaite : Kafka, homme et œuvre, renouvelle le mythe grec ; à la fois Prométhée, rocher et vautour acharné à fouailler son propre foie.

\* ŒUVRES COMPLETES DE FRANZ KAFKA, tome III de
« la Pléiade », Journaux et Lettres, traduits par Marthe Robert,
Claude David et Jean-Pierre Damès, notices et notes par Claude David.
Gallimard, 1966 p., 310 F.

\* FRANZ KAFKA, UNE VIE D'ECRIVAIN, de Joachim
Uuseld, traduit de l'allemand par Eliane Kaufholz. Gallimard, 346 p.,
112 F.

\* FRANZ KAFKA, UNE ETUDE SUR L'ARTISTE, de Jürg Amans, traduit de l'allemand par Guy Ballangé. Flamma-rion, 164 p., 70 F.

### LETTRES ÉTRANGÈRES

# Les volcans de Malcolm Lowry

Le mystère des flammes et celui de la vie.

notait Malcolm Lowry dans Ultramarine, son premier roman, que publia l'éditeur londonien Jonathan Cape en 1933. Lowry avait alors vingtquatre ans. Deux écrivains l'impressionnaient particulièrement : l'Américain Conrad Aiken, auteur notamment de Blue Voyage (1927), et le Norvégien Nordhal Grieg dont il avait lu le recueil de poèmes intitulé Skipet gar videre (le Navire poursuit sa route).

Ce qui l'intéresse avant tout dans la démarche de ces deux créateurs, c'est leur approche du monde maritime. Lowry a déjà répondu à l'appel du large. A dix-huit ans, il s'est embarqué comme stewart sur un navire en partance pour l'Extrême-Orient. En 1930, il s'est fait embaucher comme chauffeur à bord d'un cargo norvégien pour aller rendre visite à Grieg. Ces voyages lui fourniront une ample matière qu'il utilisera dans Ultramarine. roman que réédite Denoël en même temps que En route vers l'île de Gabriola, récit publié après la mort de Lowry.

Ultramarine, c'est l'œuvre de jeunesse type. Le romancier s'y met en scène sous les traits de Dana Hilliot, • matelot sans spécialité ». Issu d'un milieu bourgeois, le moussaillon a du mal à

dans le cercle des loups de mer. Peine perdue. Les codes du monde ne disparaissent pas sur l'océan. Pour le reste, comme l'écrit le traducteur Jean-Roger Carroy dans une postface à l'ouvrage, . il n'arrive rien ». Ultramarine n'est pas un roman d'aventures. Ou si aventure il y a, disons qu'elle se trouve dans l'écriture, ses jaillissements, ses

#### « Quoi de plus irréel qu'un roman?»

Le Lowry que nous lisons ici, même s'il n'en a pas encore la maturité, est déjà celui d'Audessous du volcan. L'écrivain n'a jamais pétri qu'une seule matière : celle de sa vie. A elle seule, c'est un roman qui navigue entre les brumes de la mer et de l'alcool. Pourtant, on ne saurait dire que Malcolm Lowry a fait œuvre de biographe. • Quoi de plus irréel qu'un roman ., écrit-il dans En route vers l'île de Gabriola. Ce qui l'intéresse, c'est le point de passage entre ce qu'il vit et ce qu'il pourrait écrire.

Contrairement à nombre de ses prédécesseurs, Lowry ne prétend pas représenter le monde dans sa totalité : il choisit, délibérément, d'en donner une image subjecse faire accepter par le reste de tive. Le portrait qu'il brosse de l'équipage. De fait, Dana Hilliot son héros, le mousse Hilliot.

point de mire, de fuite, c'est ce navire qu'il voit croiser au large à plusieurs reprises. Une image lointaine, une image de sa vie qui lui échappe.

Ultramarine est un roman inté-

ressant à plus d'un titre. On y voit d'abord le jeune Lowry rendre hommage à ses aînés : Áiken, Grieg (auquel il écrira par la suite : · La majeure partie d'Ultramarine n'est que paraphrase, plagiat ou pastiche de votre œu-vre (1), mais aussi Melville (ce-lui de Redburn et de Billy Bud) et Conrad. A ce dernier, Lowry lance d'ailleurs un clin d'œil plus qu'appuyé. On se souvient qu'au début de Lord Jim, le héros assiste avec dépit au sauvetage d'un équipage de marins pris dans la tempête. Jim voit ainsi, écrit Conrad. « sa généreuse vocation pour les situations péril-

Dans Ultramarine, on retrouve une scène dont l'enjeu est semblable. Désireux de prouver son courage, Dana Hilliot annonce qu'il va plonger dans les eaux du

leuses contrariées ».

jeune homme écartelé, disloqué, port infestées de requins pour ra- « un châtiment », l'émanation Actuellement, il existe du Volliot cependant finira par renoncer à son projet. Comme Jim, il apprend que ni la vanité ni la volonté ne sauraient gouverner cette absurde entité qu'est

#### Une œuvre pesthume

Bien qu'il ait été publié plusieurs années après la mort de Lowry, avec ce que cela peut laisser supposer d'e inachèvement », En route vers l'île de Gabriola apparaît comme un roman maîtrisé. L'auteur y conte les périples d'Ethan et de Jacqueline qui, après l'incendie de leur maison, se mettent en quête d'un nouveau toit. Une fois de plus, le fil de la narration est transparent. L'incendie dont il est question ici ne doit rien à l'imaginaire du romancier : c'est celui-là même qui détruisit son domicile de Dollarton, près de Vancouver. Dans les décombres, les cendres du ma-

nuscrit d'Au-dessous du volcan... Pour Ethan, ce feu semble

nourrissent une passion qu'ils dielle pas merveilleuse? », ded'avaler au passage force verres d'alcool.

Au-delà de l'aspect anecdotique, ce qui rend ce roman fascinant, c'est la façon dont Lowry tente de restituer les « courants contradictoires - qui traversent la conscience de son héros. Iciencore, on pourrait dire qu' · il ne se passe rien · A l'univers clos du navire d'Ultramarine, Lowry a substitué un monde intérieur. Des slogans publicitaires, des coupures de journaux, le récit d'une exécution capitale, apparaissent comme autant d'éléments qui traduisent l'absurde, l'indicible, en somme tout ce bruit dont les éclats masquent la plus insoutenable des contradictions des personnages de cet uni-vers : leur profonde solitude au milieu • de la foule déchaînée •.

On ne saurait lire Ultramarine ni En route vers l'île de Gabriola sans avoir prix connaissance d'Au-dessous du volcan : les résérences qui lient ces trois récits sont trop implicites pour que l'on puisse réellement goûter à l'un en ignorant les autres.

n'en prend que davantage de re- mener à bord du navire l'oiseau « intangible d'une damnation ». can une traduction signée Cla-E désir d'écrire est passera le plus clair de son temps lief. Ses échecs successifs ne lui mascotte des marins qui risque Autour de lui et de Jacqueline, le risse Francillon (disponible en une maladie. à essayer de se faire admettre sont d'aucune aide. Son unique d'être englouti par les flots. Hil- monde lui aussi « brûlait tou- collection « Folio »). Maurice jours (...) bien qu'en principe ré- Nadeau, l'éditeur de Lowry en gnat maintenant la paix . Le France, avait souhaité en publier mystère des flammes rejoint de une nouvelle version réalisée par cette saçon celui de la vie pour un autre traducteur. Les détenlaquelle les deux personnages teurs de droit sur cette œuvre s'y opposant (2), le projet reste pour sent sans bornes. • La vie n'est- le moment dans les cartons. En attendant, Maurice Nadeau pumande ironiquement Ethan. Et blie Trans-Lowry, livre signé par Jean-Roger Carroy. Il s'agit d'un montage de textes, illustrés par des photographies de Gérard Badou. Ils évoquent des aspects particuliers de l'œuvre de Lowry. Parmi les contributions, citons celles de Rezvani, de Jean Paris, de Clarisse Francillon et de Viviane Forrester. Une · ode à plusieurs voix » qui vient nous rap-peler de quel seu brûlait, et brûle encore, Malcolm Lowry.

BERNARD GÉNIES. \* ULTRAMARINE, de Malcolm Lowry; traduit de l'anglais par Clarisse Francillon et Jean-Rôger Carroy. Denoël, 266 p., 78 F.

78 F.

\* EN ROUTE VERS L'ILE
DE GABRIOLA, de Malcolm
Lowry; traduit de l'anglais par
Clarisse Francillon. Denoël, 372 p.,

\* POUR L'AMOUR DE MOURIR, poèmes de Malcolny Lowry. Ed. de la Différence.

\* TRANS-LOWRY, de Jean-Roger Carroy. Lettres Nouvelles-Maurice Nadeau, 86 p., 98 F. (1) Cf. Choix de lettres, de M. Lowry. Denoël, 1968. (2) Cf. le Monde du 31 août.

LA SEMAINE PROCHAINE DANS « LE MONDE DES LIVRES » :

Un entretien exclusif avec Marguerite Yourcenar





La comaine pate

The second of the second the state of the state of the state of the state of The second section is the second seco

> The second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is section in the second section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in معينين والمراجع The same of 1979 🕏 Ed الإنجاجات والمرازات The second of the best of The same of the same of

> > STREET, A

The second

PO' MAKE

· west where the there are ..... 3.00. south: 200 रक्ता कुल्लीकुल्लीक भी The second of th

**ROCK** 

# 18 Services Project of Barthes . c January

will be share report do un enfant uves ins miles

eseite e d'experience inexpression : l'atro-

the auth familion & Feffra furniament.

mestaure. Par décision d'En-Haut de la

Cite to pour cade, et l'indifférence pro-

pede cavase efferante à Folice, le 💢 🛒

ब्रह्म के विकास साथी, with volugité et un ceure 🥧 🚗

materies as avec Palice III sens, in over no con-

is the se bernetse me fast time figurer. To any

SER PROVING & Ask anisher Hot et teprise au .

Millionnia frank Kalka s. repetons non-

half that can be calibrat at l'enfortnement . . . .

et deur de s'une corps et âme il a home a

exact content of a line honey over

METAGRE PRIMITES, CORE II NO DESCON SING IN THE SE

ter garge Paurdual for et pas les autres - Segle.

range attension des dieux » 7 Chisnes (« n. 1.1.)

PART & GUE TOUT ON QUE PROVOQUE SON INGO.

en par feliciente qui elles déploient en pur :

procede et accadin le plus, dans les foies ....

taking it and and the metaphysical in the north of the

Service de pièce e comme à titrere et le

professorante du Château (1922), que la con-

the the existence Cost & is countries.

es comme é la fad : qu'il semble « s. l. . . . . .

Street in the second as a second of the contract of the contra

and the sector de gratifiade stapiciale : 1977

gangliggenien ist Phyllin grech i is fam Protest and

SCHOOLS IN PRANT KAPKA, trene ill de miniment of Lettres, tendralis par Marthe School, and Papers Shapin, motions et motes per Claude Levia.

EASTA, UNE VIE PECRIVAIN & Jouber Comben Comment for These Kenthell Callenard St. p.

EASTER LINE ETF DE MAR L'ARTISTE & LOS

Action Control

time literature con-

Andrea Imiliar in

े**द्वारात्र सेट से**च्या अस्ति । स्ट्रांट

alignated, Michigan

de limiger .:

W Carrie Iren Carrie

phe Chartes brate in the Bogge Castras Inches

- 静和 佐子等数は対す。 - 1

Language resident for Charles Francisco. Name

POIR LANGE LANGE LANGE LA D IN 1

\* IRANATURE

Bugger Carren Corre

the front laws

estimate in the second

in the second second

fram Roger Carry

कुर्कान्त्रक होते जिल्ला

Barrier and the

smet of Reserve

ต่อสุด รับสาขายสุด - 10

98281 9013 + QUITTE

blie de alei in ....

secure. No literal

PROPERTY OF LITTLE PARTY.

graft affig teachers.

the deplication and designation a factor

The second secon

**南部的 智序部 集,在2 1221212 1977 1977** 

The second second second

解化。

Combine while the way we did not

t de Fallemand pay Gay Bullange Flames.

MO' BYZONG KIN HOUSE AT A SPENNING .

or. 3 destactations

W AFRESLAND

to he seeked it

THE PERSON NAMED IN

The statement of

Breite Will de

Michael F. Co.

**第二种 社会** 

and the second

AND AND SOME

**产 四位 新教** 

THE STREET

**海中中** 

\* · · · • • 22700000

The second section

的 电影 医乳腺

THE REST

THE PARTY OF

STORES SE

A STATE OF

e as compac-

MATERIAL CONTRACTOR

ALL MARKET ME

CHARLES -

TOWN THE

en de Gaberald

PRINCE OF FREE

THE WAR PERCON

AND TOTAL .. a

### BIG COUNTRY, ELVIS COSTELLO, ELLIOTT MURPHY...

### La semaine patchwork

Les concerts de rock ont rarement été aussi abondants à Paris. Le 26 novembre, Elvis Costello se produisait en solo au Cirque d'Hiver, Big Country était à la Mutualité, les Rois fainéants au Forum des Halles, Bill Deraime à l'Eldorado, Elliott Murphy était pour deux soirs consécutifs au Phil-One de la Défense. Et la semaine n'est pas finie...

En 1983, Big Country a connu avec son premier album un succès fulgurant, symptomatique en Grande-Bretagne d'un courant régé-nérateur qui puise dans le patri-moine folklorique. Affirmant son appartenance à l'Ecosse, érigeant en éthique son identité ethnique, Big Country s'inscrit dans la mouvance d'un rock au lyrisme sévère, dont U 2, Simple Minds ou XTC sont les courageux champions. Malheurensement, en prenant le parti de jouer à un volume sonore défiant toute concurrence, mené par Stuart Adamson, le groupe perd sur scène son inspiration et les nuances de ses enregistrements en studio. Ne reste qu'une bouillie d'où émerge péniblement une batterie martelante, et les guitares qui sonnent comme des cornemuses, cette particularité, pour originale qu'elle soit sur les disques, n'apparaît plus que comme une ficelle systématique et exploitée... jusqu'à la corde.

#### Croquis

Elvis Costello a pris le parti inverse, et il n'y a que lui anjourd'hui à oser ce genre de pari : non seulement il se produit seul mais il le fait six mois après avoir effectué une tournée de formation. Cette soif absolue de jouer, cette boulimie productive, out toujours animé sa carrière. Elles sont le moteur essentiel de ce musicien, qui restera, avec Dylan ou Lennon, parmi les cinq auteurs-compositeurs les plus importants du rock.

Le concert du Cirque d'Hiver était bien dans sa manière de touche-à-tout invétéré, éprogyant tonjours le besoin d'investir d'autres différents. S'il n'est pas seul dans ce cas, Costello n'a rien en commun avec les autres, pluralistes qui parcourent les tendances par souci, la plupart du temps, de coller à l'actualité: un peu de rock par ci, beaucoup de funk par là, un zeste de country, un brin de soul, en espérant que tout le monde y trouvera son compte. Costello, lui, joue la carte à fond, s'imprègne et se donne, intègre et pur, changeant du tout an tout d'un disque à l'antre. Cela peut paraître déroutant, mais, à travers tous les styles qu'il aborde et qu'il exploite, c'est toujours lui qu'on retrouve, sa marque et sa forme d'écriture qu'on identifie. Paradoxalement, c'est aussi par l'exigence de ses choix qu'il fidélise son audience.

L'entendre chanter seul, passant de la guitare acoustique à l'électrique et du piano au piano électrique, c'était, bien sûr, découvrir ses chansons sous un autre jour. On avait là une étude illustrée de sa création, comme les croquis préparatoires d'un tableau. Dépouillés, à l'état brut, ces croquis ont une existence incroyablement profonde et autonome. Pourtant réputé pour ses arrangements audacieux, c'est avec

#### **PETITES** NOUVELLES

**ANNULATION** « PICASSO ». – Pour des raisons techniques le spectacle du metteur en scène italien Memé Perlini, Picasso, ne viendra pas comme il était prévu du 7 au 15 décembre au Théaire de la Bastille, qui prolonge les représentations de Vermeer et Spinoza jusqu'an 9 décem-bre. Cependant, la création en France de Picasso est maintenne le 30 novem-bre an Festival de Lille.

■ PALMARÊS A RIO . - Le Grand Prix du premier Festival de cinéma de Rio-de-Janeiro a été attribué le 27 novembre au film Un homme destine à mourir, d'Eduardo Coutinho (Bresil). Le prix Glauber-Rocka, de meilleur metteur en scène, est allé à Paul Cox, et à Nikolaï Goubenko (Union soriétique) pour Et la vie... et les larmes... et Pantour (actuellement présenté à Paris). Parmi les nombr récompenses, signalons des prix d'interprétation pour Philipe Noiret (les Ripoux) et l'Italienne Ginlia Boschi (Piano-forte), de Francesca Comen-

■ MÉDAILLE DE LA SACEML -La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a décerné sa eureurs de musique, a necerae sa médaille d'or à Yves Bourgade, chef des rubriques musique, dansé et théare de l'Agence France-Presse, et vice-président du Syndicat de la critique demantique et musicale. Jamais comme ici on a pu juger leur infinie richesse. Avec un rien, il faisait des prouesses, à la guitare et au piano, rivalisant d'imagination dans les suites d'accords. Sa voix faisait merveille, de vibrato en trémolo, entre murmures et coups d'éclat.

Le personnage est parfois lunatique, mais là, peu à peu, le contact s'est installé, Costello allant jusqu'à échanger des plaisanteries avec l'auditoire et à en rire! Dans le cadre superbe et parfaitement adapté du Cirque d'Hiver, au centre de l'arène, il avait en réserve une multitude de complets anciens et inédits, plus précieux les uns que les autres. Conscient du caractère exclusif de ces instants de magie, le public ne voulait plus le laisser par-tir, et Costelle lui-même s'est laissé prendre au jeu, ne quittant la scène qu'au bout de deux heures et demie et après six rappels.

Le lendemain, au Palace, si les Comateens ont joué à peine une heure, ça n'était pas faute de rappels devant un public en délire auquel ils n'ont cédé que trois fois (la dernière en se faisant prier pendant dix minutes). Augmenté d'un batteur, le trio a fait un parcours sans faute et expéditif sur une musique toni-

Les Comateens sont sans doute le plus new-yorkais des groupes américains. Hybrides des Beatles et de George Clinton, ils sont imperturbablement sur le qui-vive, qu'ils péta-radent ou déambulent. Ce qu'ils proposent sur scène comme sur disque est sans doute ce qu'on peut enten-

la voix que Costello dessine les dre de plus pointu en matière de traines mélodiques de ses chansons. funk-rock chez les Blancs.

Avec Elliott Murphy et son groupe, intimiste sans être mou, c'est un autre aspect de New-York, plus posé et culturel, la pulsion noire en moins, la poésie en plus. On a souvent dit qu'il est un enfant de Dylan avec sa voix nasillarde et sa façon de zigzaguer autour de la mélodie, mais la comparaison s'arrête là. Le discours est différent, fitzgeraldien, avec ses rêves noyés dans l'alcool, ses femmes trop belles pour être honnêtes, ses héros trop conscients pour être sérieux, ses existences en strass et ses stress exis-

Le 28 novembre, Siouxsie and the Banshees étaient au Pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne. Rock an vitriol, période punk anglais recyclée avec climats sombres à la limite du sinistre, tout cela manque un peu de simplicité dans la volonté de jouer le drame à tout prix. Mais il faut reconnaître que le personnage de Siouxsie, chanteuse-tragédienne, vamp hautaine et mystérieuse, s'impose avec force, même s'il n'a plus le prestige d'hier. Pour terminer la semaine, on pourra fêter au Gibus, pour deux soirs (vendredi 30 novembre et samedi 1ª décembre), le retour des Flying Pado-vani's, le groupe anglais du guitariste corse Henri Padovani, membre fondateur de Police. Enfin, le Iª décembre, Rita Mitsouko et The Smiths partageront l'affiche de la soirée Rock in Loft au Parc des expositions de la porte de Versailles.

ALAIN WAIS.

#### LA RÉUSSITE DE L'ORCHESTRE DE CLERMONT-FERRAND

### Musique en Auvergne

L'Auvergne s'est longtemps plainte de rester en marge des courants musiceux, sans institution permanente, bien que l'ancien président de la Républi-que résidant à Chamalières soit lui-même un mélomane distingué. Les choses commencent à changer : le Festival de La Chaise-Dieu, solidement implanté, est devenu un lieu de rassemblement fort pendant l'été; « Musiqueuniversité » a montré à Clermont-Ferrand, maigré des moyens limités, l'existence d'un public prêt à se passionner pour le répertoire symphonique et l'opéra : enfin, grâce à l'action du conseil régional, présidé par M. Maurice Pourchon avec l'aide de la ville de Clermont et du ministère de la culture, l'Orchestre d'Auvergne a été créé en mai 1982.

Cet ensemble professionnel de haut niveau est actuellement limité à vingt instrumentistes à cordes, ce qui réduit certes ses possibilités artistiques, mais lui donne une mobilité indispensable pour remplir sa mission, étant donnés la géographie compliquée et les rigueurs du climat, l'hiver, dans ce pays.

L'orchestre chevauche en effet sans cesse par monts et par vaux à travers les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire. Il fêtait le 21 novembre à Clermont le cent cinquantième concert de sa ieune carrière et avait visité déjà cinquante-deux communes (réunissant quelque quarante-trois mille personnes), ce qui doit être un record, d'autant que, dans chaque ville ou village, les concerts sont précédés par des animations scolaires et des présentations devant les comités d'entreprise.

Le terrain a été vigoureusement défriché par Jean-Louis Barbier ; celui-ci cède aujourd'hui son poste de directeur à Detlev Kieffer qui a tant fait à Strasbourg, à la tête du Studio III et dans des conditions très difficiles, pour la progagation de la musique contemporaine avant l'explosion de « Musica » où il a donné, entre autres, de superbes concerts Barraqué et Ligeti. Il a montré à Clermont qu'un grand chef de musimusicien (ce dont tout le monde n'est pas convaincu!) dans un rini. Webern et Donizetti.

#### Apports étrangers

Pour être d'Auvergne, l'orchestre n'est pas encore très auvergnat, à part un ou deux éléments. Le violon solo Jean-Paul Jourdan est un voisin stéphanois, mais la plupart des instrumentistes viennent de loin : Gravilska, Kovacs, Bratoey, Voicu, Mac Leod. Takami... des Bulgares passés par le Conservatoire de Leningrad, côtoient les Japonais, en particutier le merveilleux violoncelliste solo Takashi Kondo, issu de l'Académie d'orchestre de Karaian. On sait quel est le déficit de la France en instrumentistes à

Grâce à cet apport étranger, l'Auvergne dispose d'emblée d'un ensemble de qualité. Impossible de s'y tromper, dès la suite du Don Quichotte de Telemann, vive, toute en contrastes subtils, marquant d'embiée l'accord de l'orchestre avec son nouveau

chef. Une homogénéité parfaite, un équilibre raffiné des plans sonores, des phrasés très justes. beaucoup de rêve et d'humour dens une œuvre d'esprit français, plus proche de Couperin et de Rameau que de Bach.

Et cet orchestre souoirait de bonheur dans le Concerto pour violoncelle en si bémol de Boc-cherini, à l'unisson du soliste, Antonio Meneses, un Brésilien de vingt-sept ans encore peu connu en France (il a enregistré le Double Concerto de Brahms avec Karajan), dont l'admirable sonorité. la diction parlante et la flamme font présager un bei ave-

Les Cinq Mouvements de Webern, avec leurs pointes d'intensité lyrique fulgurantes émergeant du silence et un quatuor de Donizetti, amusant dans mêlés à de charmantes mélodies d'opéra ou de salon, montraient la diversité du répertoire des cordes, à condition de sortir des sentiers battus, et l'on se réjouit que les habitants de Lempdes (Puy-de-Dôme) puissent découvrir le 30 novembre la Symphonie de chembre opus 110 de Chostakovitch, adaptation par le compositeur de son bouleversant 8º quatuor. Par ailleurs, il existe en Auvergne assez de bons instrumentistes à vent pour que l'orchestre puisse s'ouvrir au trésor des symphonies de Haydn et de Mozart, comme il l'a fait récemment pour accompagner Maria Pires dans le Concerto en mi bémol K. 449 de Mozart. L'Auvergne a donc enfin trouvé son poumon musical.

JACQUES LONCHAMPT.

#### Pierre Dux pour Beckett

Un corps fait d'ombres et de contours indécis repose entre chien et loup, silhouette alourdie par les plis d'une robe de chambre. Un homme manipule les clairs-obscurs de sa mémoire, pour inventer un personnage allongé sur le dos, dans le noir, à l'écoute d'une voix imagination dérisoire. Subterfuge de vieillard.

Compagnie, de Samuel Beckett, est composé de mots qui prennent leur temps pour parvenir au fond des cœurs et pour extirper les souve-nirs de l'enfance. De phrases où les points de l'entance. Le parases où les points semblent être poes comme des liens et non comme des cou-pures. Mis en soène par Pierre Cha-bert, Pierre Dux a les mains sur les accondoirs d'un fauteuil. Un sphinz. A part quelques inchinai-sons de la tête ou rotanous du buste, il ne houge pas. Son corps est lourd d'abandon et de résignation.

Selon l'intensité de la lumière – lumière d'obscurité dans lumière – lumière à oscurite dans laquelle naît le passé, lumière qui s'étire sans fin quand se lèvent les paupières. La solitude écrit dans ses rides, sur son front, sur ses tempes, autour de ses yeux et de sa bouch une histoire qui ressemble à celle de la mort. Puis Pierre Dux renaît lentement. Un regard, un sourire, des pattes d'oie plus douces. Il semble qu'il étire son cœur pour en chasser un poids trop lourd. Comme la solitude, la vie, sur son visage, est pudi-

Tout le talent de Pierre Dux, toute son expérience, il les utilise ici pour être l'interprère de Samuel sert également comme d'un rem-part pour dominer l'émotion qu'il porte en lui. Sa voix est celle du porte en lui. Sa voix est celle du comédien mais son visage est celui de l'homme. On ne sait plus où finit le métier de l'un, où commence la vie de l'autre. Sur la scène du petit Rond-Point, Pierre Dux est h

C. DE BARONCELLI. \* Théâtre du Rond-Point (petite safle), à 20 h 30.

### Bergen salle Pleyel

Sympathique apparition, devant une salle Pleyel bien garnie, de l'Orchestre symphonique de Bergen (Norvège), qui vient de faire, pour la première fois, une tournée dans onze villes de notre pays, sous le etronege de l'Association française d'action artistique.

Il a jone l'ouveruire Appassio-nata d'un enfant du pays, Harald Saeverud (1897), musique large, généreuse, assez originale, d'un omantisme passionné, qui romantisme passionné, qui enchaîne dans une construction rhapsodique des épisodes riches en actions glorieuses et des visions idylliques; puis le Concarto pour piana, de Grieg fixogant, rêveur et juvenile, avec, en soliste, une vigoureuse pianiste norvégienne, Eva Kuardahl, et, enfin, la Première Symphonis, de Brahms.

C'est un ensemble hactionles

C'est un ensemble homogène, rutilant, avec de belles cordes et quelques excellents solistes, qui obéir au doigt et à l'œil à son chef, Karsten Andersen, autoritaire comme un Kapellmeister germani-que, aux interprétations solides, quoique un pen raides parfois-

#### **Enthousiasme** pour le flamenco

On a entendu les claquements des mains derrière le rideau rouge, et déjà les picotements moutaient le long de la colonne vertébrale... Au Théâtre de Paris, les Citans se tiennent en demi-cercle, debout, avec de grands sourires, guitares dans les bras, châles prêts à s'envoler, talons imparients. Flamenco Puro. deux heures de bonheur pour un pui déchaîné.

Des chaises de paille pour les musiciens, des panneaux noirs, qui, éclairés par André Diot, deviennent par instants translucides : le décor est la cathédrale d'une religion sauvage. Les hommes sont en noir, avec chemises très blanches. Les femmes sont des sirènes, des pan-thères, des rigresses, des lynz. Inso-lente, Pilar trise la salle. Farru-quita, enveloppée dans ses volants, ressemble à une fleur carnivore. Manuela Vargas est un animal fabuleux, dont les bras dessinent une histoire secrète, et son visage, soudain, se creuse de l'intérieur, devient masque. Les hommes poin-tent le hras vers un horizon inac-cessible, les voix font chanter les nerfs et les cœurs.

En cette première représentation du Flamenco Puro au Théâtre de Paris, composé par Claudio Segovia et Hector Orezzoli pour la Festival d'Automne. (le Monde du 29 novembre), c'était l'aumosphère brâlante des grands enthousiasmes, le plaisir de vibrer avec des gens extraordinairement vivanus, introeordinairement vivants, intrepides. Des seigneurs.

\* Théâtre de Paris, 20 h 30, pisqu'au 9 décembre.

#### Michel Corboz et la lumière éternelle

Avec Michel Corboz, toute musi-que est mystère de joie et de lumière. Pour le Festival d'art sacré de la Ville de Paris, il a donné, à La Trinité, une interprétation transfi-gurée du Magnificat de Bach, avec l'Orchestre et les chœurs des Concerts Colonne, merveilleuse-ment raffinés par cet enchanteur et un bon quatuor vocal (Helle Hinz, Henri Ledroit, Neil Mackie et Bernard Kruysen).

Le Requiem de Maurice Duruilé ne démentait guère cette impres-sion, tant il plane lui aussi sur des hauteurs éthérées, avec une expression très humaine célébrant dans la mort plus un abandon entre les bras de Dieu que la terreur devant le saut dans l'inconnu.

« Les sonorités trop humaines de l'orchestre », au dire même du compositeur, ressérènent l'espérance du croyant et déploient des payages paradisiaques : les voix, d'une cou-leur idéale, chantent la douceur éternelle, et l'on est tout surpris d'entendre, par deux fois, rappeler les périls de la mort avec un expressionnisme un peu théâtral, à la manière de Verdi et de Berlioz.

Un Requiem aussi consolant et plus assuré dans sa foi que celui de Fauré, qui culminait dans le Pie Jesu si simple et poignant, chanté par Teresa Berganza, avec une esse et une pureté admirables.

#### Mazurski et le magasin des libertés

A Moscou, il neige. Les rues sont sales, et les files d'attente devant les boutiques, interminables. A New-York, les magasins étincellent de tentations. Les rues sont propres, preuve que le fils de Paul Mazurski, Moscou à New-York, est une fable,

Voilà un saxophoniste soviétique (Robin Williams) en tournée dans capitale de la décadence, qui, brusquement, en plein magasin Bloomingdale, craque à l'idée de retourner au paradis socialiste. Il » passe la ligne », et se réfugie sous la mini-jupe d'une vendeuse ita-lienne en voie de naturalisation, dont il tombe amoureux (inévitable scène érotique dans une baignoire). Le saxophoniste ne rencontre que

des gens adorables, Cubains, Coréens Noirs de l'Alabama Il exerce des quantités de jobs, pas vraiment reluisants, se demande ce qu'il fait de sa vie, à l'Ouest comme à l'Est, se sanule avec des compatriotes, se fait agresser par des lou-bards de nationalité mai définie. Il comprend enfin que le paradis n'existe pas, ni à l'Ouest ni à l'Est, mais que la liberté individuelle, ce n est pas si mal.

La fable est schématique, les effets sont lourds. Paul Mazurski passe à côté de ce qu'il veut dire, et qui apparaît au moment crucial où Robin Williams, petit Poucet eperdu, se cogne aux mille reflets du luxe et de la facilité, et ne se sup-porte plus, lui, tout gauche et mal fringué, au milieu des gens qui out chaud, qui ont le droit de râler, et parnissent si bien dans leur peau. Un moment d'ironie angoissée : le

COLETTE GODARD. \* Voir les films en exclusivité.

#### Mort du chanteur Fernando Corena

Le chanteur suisse Fernando Corena est mort, lundi 26 novembre à Lugano, en Suisse. Il était âgé de soixante-sept ans.

Né à Cenève le 22 décembre 1916,

Fernando Corena avait fait des études de théologie avant de devenir une des grandes basses bouffes de son temps, célèbre pour ses rôles de Variaam, Faistaff et surtout de Leporello. Il avoit joué pendant vingt-sept saisons an Metropolitan Opera de New-York, entre 1953 et 1980. On réentendra sa voix dans les enregistrements de Don Giovanni avec Josef Krips et des Noces de Figaro avec Carlos Kleiber stamment. A Salzbourg, dans l'Enlèvement au sérail mis en scène par Strehler, il incornait le plus énorme et savoureux des Osmin, avec une voix superbement colorée, un jeu bondissant d'une drôlerie prodigieuse. Por une curieuse coin-cidence, il avait lui-même un père ture, comme le gardien du sérail, mais sa mère était dalienne.

### **VARIÉTÉS**

#### OSWALDO PUGLIESE AU BATACLAN

### Tango rétro

Presque en catimini, au retour de Toulouse, où il a participé à l'hommage rendu à Carlos Gar-se relaient : Abel de Cordoba, vingtdepuis le début de la semaine une série de concerts dans le décor kitsch du Bataclan à

Oswaldo Pugliese fait partie de l'histoire du tango. Né à Buenos-Aires le 2 décembre 1905, il commence à jouer la musique du por-teno, de l'habitant de la capitale argentine, dans la formation de Paquita Bernardo, une des rares interprêtes féminines du bandonéon, parce que non seulement la gymnas-tique de l'instrument suppose de la force, mais aussi parce que le tango était alors encore marqué par son origine, le bordel.

Pugliese participe à différents orchestres avant de fonder sa propre formation, composée de plus de vingt musiciens, Nous sommes dans les années 30. C'est l'âge d'or du tango. Enrique Santos Discepolo, entré dans la vie comme un arlequin qui aurait sauté et dansé pour cher un cœur plein de peines, écrit quelques-uns des plus beaux tangos : Cambalache, Esta noche me embor-racho, Yira; yira. Julio de Caro offre au violon des voix humaines. Gardel s'identifie carrément au

Oswaldo Pugliese devient un peu le Count Basie de la musique de Buenos-Aires, avec ses phrases brèves au piano, ses ponctuations et ses accords isolés. Depuis plus de quarante ans,

Pugliese a su maintenir sa grande formation. Cependant, et sans doute pour des raisons économiques dues au voyage outre-Atlantique, c'est avec une formation réduite de moitié qu'Oswaldo Pugliese se présente au Bataclan : quatre bandonéonistes, qui portent leur instrument comme le tango, dans le sang; cinq violo-

tre et mélodramatique à souhait, et Adrian Guida, un jeune Argentin de dix-neuf ans qui a étrangement hérité de la voix veloutée et puis-sante de Gardel. Pugliese joue bien sur son grand titre (Recuerdo) et beaucoup de classiques du genre, dont Tiempos viejos composé en 1925 et qui reslète admirablement le temps passé et l'espèce de nostalgie qu'il laisse: - Tu te souviens, mon frère, c'était le bon temps. Les hommes étaient vraiment des hommes. On ne connaissait ni la coco, ni la morphine [...] Tu te souviens de ces femmes-là. Ces nanas fidèles au grand cœur, qui se bagarraient à l'aube, dans les bais. Chamais de la companiste cun défendait son amour. Tu te souviens, mon frère. de Mireille la blonde, que j'ai chipée chez Hansen, à Rivera le bagarreur. Un soir, j'ai failli me suicider pour elle. Aujourd'hui, c'est une clocharde. Tu te souviens, mon frère, comme elle était belle! On faisait la ronde pour la voir danser. Quand je la vois si vieille dans la rue, je me retourne et je pleure. -Il y a dans cette soirée au Bata-

clan un côté rétro, accentué par les danses interprétées sur scène, et qui évoque la naissance du tango dans les Clandestinos, les bordels où se mélaient pègre et immigrants floués, rappellant que cette musique de machos racontait aussi l'histoire de gens qui se lançaient des délis, se battaient au couteau face à face iusqu'à l'aube.

La fresque musicale manque à l'évidence ici de rythme, mais il y a, quelque chose de fascinant dans cette volonté de s'accrocher à un passé déjà si lointain. CLAUDE FLÉOUTER.

★ Bataclan, 21 heures.



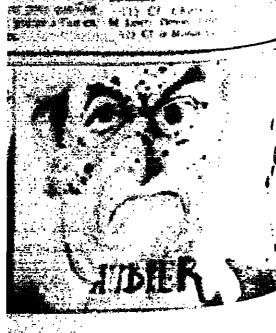

Commence of the Commence of th

an gage a region of the first of the the state

276.5

Marie Carlos Marie

A STATE OF THE STA

· 查找 2000 1 医心寒皮 15

The second secon

27、3年 シービ 新生生薬

The state of the s

year a contract to come their

LOW BOARD THE WAR AND The same of the well and

The second second second

医甲酰甲磺酰苯 经一个人

The same of the sa

The second of the second of the second second

こと、perfection さっている。

A CONTRACTOR OF STREET

an to be 中華外海

Commence of the company

in the first section of the contract of the co

State Contract

2. A.A. 医**化**4000 度數 计功能数

and the second second second

- .... -s C.

Brand to the

TO STATE OF THE STATE OF THE

.

マード 声楽で、小学の歌語 意味性

大大大大 中衛 医神经管 一点

. 4

iden en agrike <del>ap</del>r

CONTRACTOR TO SECTION

And the state of t

man in the age and a second

A TO THE PROPERTY OF A

or the state of th

and the second

a samen egine et 🛊

20 天子 40 全国安全的1gg 10 gg 10 gg

THE THE PARK THEFT

A TO SHAPETH AND MAKENING HE

Strategic by the System

and the second s

of the of the transfer of the office of the

र करणा अस्त दशक्तिका दशक्ति

Burnerse Land

Salaran V

The second second

40 billion 1 The state of the s

1 1 1 m

The Late of the Control of the Contr

The state of the same state of

ેં જેવા 🦮

ार १८ व्यक्ति के **स्टब्स्ट** क्रिक्स क्रिक्स

18 6 4 x 2 3 32

Long de Part Mittel, 1986

PRINCIPLE OF STREET

-14 STAG ----

أكالم للما المتهاجب

المحجم المريكونين

garte Marc

. . .

Same and the second

# DES ADMINISTRATEURS

DE CONCERTS THEATRE DU MUSÉS «IL ETAIT 3 FOIS\_» Opéra dzôle du 15 na en 3 actes å 20 b 30 de Graciane Du marcradi FINZ Loc. : 10EL 20EL 80E-4 MAISON DE RCRESTRE RES ÉLÉVES DE LA RADIO STUDIO 104 Samedi 1= décembro (p.e. Kiesper

CONSERVATORE DE PLRIS Dir. J.-S. BEREAU arec Queteor ENESCO I.-M. DAMASE, piano Enviror : JOLIVET, MILHAUD VARÈSE ALI PROFIT DE LA PAROISSE DES BILLETTES AMADE

2 décambre (p.e. Kiese SALLE PLEYEL 2 décemb à 17 h 45

DU MUSÉE

10.6436

Lumái 3 décembro

à 20 h 30

248-84-47 3 FNAC

(p.e. Vales

GRÉVIN

10, boul

Montn Merdi

4 décemb à 20 h 30

Loc. tál. 24<del>6-84-4</del>7

(p.e. Reiner

20 h 30

in.e. Vale

SAIRI

EUSTACHE

à 20 h 45

ÉGLISE DES

LAMOUREUX **FESTIVAL** MOZARI Dir. et sol. Jean-Pierre

CONCERTS

RAMPAL MASTER'SCONCERTS SUBRAMANIAM

Le PAGANINI indien du victon Musique classique de l'inde du Sud

CHATELET JANET BAKER 3 décembr à 20 h 30 **PARSONS** piano MOZART, MONTEVERDI CAVALLI, DUPARC SCHUMANN

THEATRE CHRISTINE DE L'ATHÉNÉ LOUIS BARBAUX JOUVET Lundi 3 déce **Gérard Parmentier** 20 h 30 piano BRAHMS, SCHUBERT (p.s. Vain DEBUSSY, STRAUSS Musica Glosz) THÉATRE

MASTER'S CONCERTS MARTINE

DUPUY 121, rue de Lille

**BRAUTIGAM** Grand Prix Néorlandais de la Musique 1984 BEETHOVEN, SCHUMANN DEBUSSY, RAVEL La Sté des Chanteurs de

FESTIVAL BACH Maxance LARRIEU proche église Tél. 658-85-42 F.-H. HOUBART

**Bernard SOUSTROT** Trompette
ORCHESTRE « | MUSICI » de PRAGUE Dir.: Luigi SAGRESTANO

GARY BERTINI dirige

RIHM LUTOSLAWSKI

Groupe Vocal de France

Théâtre de la Ville - Loc : 274.22.77

UNE HEURE AVEC

Barth Knox, aite;

...

Jeudi 6 décembre - 18 h 30

LES SOLISTES DE L'EIC

Maryvanne, e Dizes-Richard, Jacques Ghestern, vio ans

JOLIVET - BERIO - JOLAS - DEBUSSY

Centre Georges Pompidou - Grande Salle - 🚟

avec Raili Viljakainen, soprano Lundi 3 décembre 1984 - 20 h 30

STRAVINSKY DALLAPICCOLA

Ensemble InterContemporain

### SPECTACLES

# théâtre

Les salles subventionnées

COMÉDIE-FRANÇAISE (296-10-20), 20 b 30 : la Critique de l'Ecole des femmes : l'Ecole des femmes. remmes: l'Ecole des lemmes.

CHAILLOT (727-81-15). Grand Théstre.
20 h 30: l'Empire de Dadi (musique
d'Erik Satie). - Théâtre Gémler.
20 h 30: Une pièce d'amour.

ODÉON (Théstre de l'Europe) (32570-32), 20 h 30: l'Illusion.

TEP (364-80-80). Théâtre, 20 h 30 : Othello.

BEAUBOURG (277-12-33). — Débats:
18 h 30: - le Nouvel Observateur -,
1964-1984: 19 h à 22 h : Les outils et la
sensibilisation artistique des enfants: le
livre. — Cinéus-vidéo: Nouveaux films
Bpi: le Medium, de G.C. Menotti: Encyclopédie audiovisuelle du cinéma, 16 h :
J. Vigo, de C.-J. Philippe; 19 h : Max
Ophuls, de C.-J. Philippe.
TUTÉ ATISE MUSICIAL DE PARIS (261-

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83), 20 h 30 : la fille de Madame Angot THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77). 20 h 30 : le Chevalier à la rose ; 18 h 30 : Beaux Arts Trio.

Les autres salles

ANTOINE-SIMONE BERRIAU (208-77-71), 20 b 30 : le Sablier. ASTELLE-THEATRE (238-35-53). 15 h 30 : L'amour en visite à l'école des

ATELIER (606-49-24), 21 h : la Danse de ATHÉNÉE (742-67-27), salle L.-Jouvet, 20 h 30 : l'Ouest, le vrai. - Salle Ch-Bérard, 20 h 30 : le Rêve de d'Alembert. BASTHLE (357-42-14), 19 h 45 : les Es-caliers du Sacré-Cœur ; (voir aussi Festi-

BOUFFES PARISIENS (296-60-24), 21 h : Fai deux mots à vous di BOURVIL (373-47-84) 20 h : Elles nous

BOUVARD ex-POTINIÈRE (261-44-16), 21 h : Théâtre de Bouvard. CARRÉFOUR DE LA DIFFÉRENCE (372-00-15), 20 h 30 : N'être CARTOUCHERIE, Epée de Bois (808-39-74). 20 h : le Prince travesti CENTRE CULTUREL DU MARAIS (272-73-52), 20 h 30 : Recors.

CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69). d Théâtre 20 h 30 : Corne COMÉDIE CAUMARTIN (742-43-41), COMEDIE ITALIENNE (321-22-22), 20 h 30 : Le Retour de la villégiature. COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-37-21), 20 h 45 : Léocadia. COMÉDIE DE PARIS (281-00-11),

DÉCHARGEURS (236-00-02), 19 h : Orphée ; 21 h : Et si je mettais un peu de DIX HEURES (606-07-48), 20 h : la Qua-simodo ; 21 h : repas de famille. EDOUARD-VII (742-57-49), 20 h 30 :

20 h 45 : Messieurs les roux

EPICERIE (272-23-41), 21 h : De Lucifer ESPACE GAITE (327-95-94), 20 h 30 : Morpioni's Palace; 22 h : E Pericoloso

ESPACE MARAIS (584-09-31), 18 h 30: Hop Signor: 20 h 30: Avez-vous des nou-velles du docteur?

ESSAION (278-46-42), IL 18 h30 : la Tour d'amour ; 21 h : Toril FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (237-41-56), 21 h : la Der-nière Répétition de Freshwater de Virgi-FONTAINE (874-74-40), 20 h 15 : les

Trois Jeanne GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 45 : Grand-père. GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 : Edu-

HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : Offenbach, tu connais? LA BRUYERE (874-76-99), 20 h 30 : LUCERNAIRE (544-57-34), L 18 h 30 :

Le Prophète: 20 h 15: Ubu enchaîné; 22 h : Bréviaire d'amour d'un haltéro-phile. — Il. 20 h 15: Pour Thomas; 22 h 15: Hiroshima mon amour. Petite salle, 18 h 30: Parlons français, nº 2; 22 h 30: le Seaside rendez-vous.

MADELEINE (265-07-09), 20 h 45 : Un MANUFACTURE (722-09-58), 20 h 30 : MARIE-STUART (508-17-80), 20 h 30 : WARLE-SI UART (208-17-80), 20 h 30 : Savage/hove: 22 h : Angel City. MARIGNY (256-04-41), 20 h 30 : Napo-léon. — Salle Gabriel (225-20-74), 21 h : la Berlue.

MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : le MOGADOR (285-28-80), 20 h 30 : Cy-

rano de Bergerac.

MONTPARNASSE (320-89-90). Grande
salle, 21 h : Duo pour une soliste. — Pe-tite salle, 21 h : la Carte du tendre. NOUVEAU THEATRE MOUFFETARD (331-11-99), 20 h 45 : Cérémanic. ŒUVRE (874-42-52), 21 h : la chasse aux

PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : le PALAIS DES GLACES (607-49-93), 20 30 : Giove

PLAISANCE (320-00-06), 20 h 30 : l'Or-POCHE (548-92-97), 20 h : Gertrade PORTE DE GENTILLY (580-20-20), 20 h 30: Talca, Paris et Broadway. PORTE SAINT-MARTIN (607-37-53), QUAI DE LA GARE (585-88-88),

RENAISSANCE (208-18-50), 21 b : Une SAINT-GEORGES (878-63-47), 20 h 45 : On m'appelle Emilie. SALLE M.L. KING (370-48-88), 20 h 30 :

in Nuit des Bulgares.

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-36-82), 20 h 45; De si tendres TEMPLIERS (278-91-15), 20 h 30 : ha

Vic d'artiste. TAI THÉATRE D'ESSAI (278-10-79). L 20 h 30 : Victimes du devoir. IL 20 h 30 :

THÉATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babas-cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. THÉATRE NOIR (346-91-93), 20 h 30 : THEATRE 13 (588-16-30), 20 h 30 : L'ar-THÉATRE 18 (226-47-47), 20 h 30 : Dia-

THEATRE DE PARIS (280-09-30), Petite salle, 20 h 30 : Letters Home. THÉATRE DE LA PLAINE (842-32-25), 20 h 30 : Chambres calmes, vue sur la

logue d'exilés

THÉATRE PRÉSENT (203-02-55), THÉATRE DU ROND-POINT (256-70-80). Grande saile, 20 h 30 : Angelo, tyran de Padoue ; Petite saile, 20 h 30 : THEATRE DU TEMPS (355-10-88),

THÉATRE TROIS SUR QUATRE (327-09-16), 20 h 30 : les voisins ; 22 h 30 : Ça. THEATRE DE L'UNION (246-20-83),

20 h 45 : Dis à la Lune qu'elle vienne. TRISTAN-BERNARD (522-08-40), 21 h : Azzour et colère, VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : les Temps difficiles.

Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 15 : Rhi-nocéros ; 21 h 30 : Baby or not baby ; 22 h 45 : le Président. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84), L
20 h 15: Areuh = MCZ; 21 h 30: les
Démones Loulou; 22 h 30: les Sacrès
Monstres; IL 20 h 15: Super Lucette;
21 h 30: Deux pour le prix d'un;
22 h 30: Limite!

BOURVIL (373-47-84), 20 h: Elles nous parlaient d'amour, 21 h 15 : Y'en a marr...ez vous ? CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 21 h:

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) L 20 h 15 : Tiens voilà deux boudins; 21 h 30 : Man-geuses d'hommes; 22 h 30 : Orties de se-cours. Il. 20 h 15 : Ca balance pas ma!; 21 h 30 : le Chromosome chatouilleux; 22 h 30 : Elles nous veulent toutes. PETIT CASINO (278-36-50), 21 h: Il u'y a pas d'avion à Orly; 22 h 15 : Bonjour les ordures.

POINT VIRGULE (278-67-03), 20 h 15: Moi je craque, mes parents raquent; 21 h 30: Bonjour les clips. PROLOGUE (575-33-15), 21 h 30 : Armistice au pont de Grenelle.

SAN PIERU CORSU, 21 h 15 : A. Ri-SENTIER DES HALLES (236-37-27) 20 h 15: Les dames de cœur qui piquent ; 21 h 30 : Marshall nous voilà.

TINTAMARRE (887-33-82). 20 h 15 : Phèdre: 21 h 30 : Le cave habite au VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h 30 :

Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h: La gauche a mal à droite. DEUX ANES (606-10-26), 21 h : Les

Le music-hall

BATACLAN (700-30-12). 21 h : CAVEAU DES OUBLIETTES (354-94-97), 21 h: Chansons françaises.
CENTRE MANDAPA (589-01-60),
20 h 30: Musique de Perse. DAUNOU (261-69-14), 21 h : Pepe de

L'ECUME (542-71-16), 20 h 30 : Muche: 22 h : L. Raymond, C. Baretto Trio. GYMNASE (246-79-79), 21 h : Thierry Le Luron.

Le Monde Informations Spectacles 281 26 20

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles (de 1) h à 21 h sauf dimanches et jours fériés) servation et prix préférentiels avec la Carte Club

#### Jeudi 29 novembre

OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30 : P. Sébastien, Ph. Lavil.
PALAIS DES SPORTS (828-40-90), RANELAGH (288-64-44), 20 h 30 : Minne

SPLENDID (208-21-93), 21 h: M. Bouje-TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (260-44-41), 22 h 30 : Jacinta. ZENITH (245-44-44), 20 h 30 : J. Hally-

La danse

A. DEJAZET (887-97-34), 18 h 30 : Peau CENTRE MATHES (241-50-80), 20 h 30 : Ch. pages, H. Takagi. THÉATRE DE PARIS (280-09-30), voir Festival d'Antom THEATRE DE L'UNION (246-20-83).

Opérettes BOBINO-ELDORADO (241-21-80). 20 h 30 : Hourre Papa.

Opéra A DEJAZET (887-97-34), 21 h : le Télé-

ESPACE CARDIN (266-17-81), 20 h 30:

THÉATRE DU MUSÉE GRÉVIN (246-84-47), 20 h 30 : Il était une fois... Les concerts

Safle Pleyel, 20 h 30 : Salle Chopin-Pleyel, 18 h 15 : A. Tetard, (Bach). Lucernaire, 20 h 30 : M. Nakai (Bach, Stravinsky, Ravel). Théatre de l'Epicerie, 19 h 30 : Tria Cordes

Radio-France, auditorium 106, 18 h 30 : trio à cordes de Paris (Bach, Dusapin, Xenakis).

Théâtre des Champs-Blysées, 20 h 30 : Orchestre national de France, dir. E. Howarth. Chœurs de Radio-France, chef de chœur : J. Jouineau (Monnet, Capdenat, Martinon). Saile Gaveau, 20 h 30 : Orchestre J.-F. Pail-

Festival d'automne (296-12-27)

Théâtre de Chaillot, saile Génaier (727-81-15), 20 h 30 : Une pièce d'amour. Théâtre de la Bastille (357-42-14), 21 h : Théatre de Paris (280-09-30), 20 h 30 :-

Gennevilliers, Théâtre (793-26-30), 20 h 30 : Entre chien et loup. Chapelle de la Sorboune, de 11 h à 19 h : Exposition P. P. Pasolini.

Les films marqués (\*) sont interdity aux noins de treize aus, (\*\*) aux moins de dix-

La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) 15 h : le Costaud des Batignolles, de G. Lacourt; 19 h : soixante-dix ans d'Uni-versal : Salomé, de Ch. Lamont; 21 h : Hommage à Fritz Lang : la Femme au gar-denia.

BEAUBOURG (278-35-57) 15 h: Morire Gratis, de S. Franchina; 17 h: cinéma des Caratbes: Cric crac, a tale of Halti, de J. Avila; 19 h: ciuéma ja-porais: adaptation littéraire: Kobo Abe: la Femme des Sables, de H. Teshigawara.

Les exclusivités

A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT (A., v.o.) : George-V, 8 (562-

AMADEUS (A., v.o.): Gaumont-Halles, 1° (297-49-70); Vendôme, 2° (742-97-52); Saint-Germain Huchette, 5° (633-63-20); UGC Odéon, 6º (225-72-80); La Pagode, 7 (705-12-15); Gaumont Champs-Elysées, 8 (359-04-67); Le Paris, 8 (359-53-99); 14-Juillet Bastille, 11 (357-90-81); Escurial, 13\* (707-28-04); Parnassiens, 14\* (335-21-21); PLM Saint-Jacques, 14: (335-21-21); PLM Saint-Jacques, 14: (589-68-42); Bienrenue-Montparnasse, 15: (544-25-02); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15: (575-79-79). – V.f.: Rex., 2: (236-83-93); Impérial, 2: (742-72-52); Athéne, 12: (343-00-65); Miramar, 14: (320-89-52); Gaumont Sud, 14: (327-84-50); UGC Convention, 15: (574-93-40); Mayfair (525-27-06); Calypso, 17: (380-30-11); Pathé Clichy, 18: (522-46-01).

ALSINO Y EL CONDOR (Nicaragua, v.o.): Républic Cinéma, 11º (805-51-33).

L'AMOUR A MORT (Fr.): Movies, 1\*
(260-43-99): Studio de la Harpe, 5\*
(634-25-52): UGC Marbouf, 8\* (561-L'AMOUR PAR TERRE (Fr.): Saint-Germain Studio, 5 (633-63-20).

Cerman Studio, 3º (633-63-20).

L'ANNEE DES MEDUSES (Fr.):
Forum, 1º (296-80-40): Marivaux. 2º (296-80-40): Ciné Beaubourg, 3º (271-52-36): Paramount Odéon, 6º (325-59-83): Marignan, 8º (359-92-82): Mercury. 8º (562-75-90): Saint-Lazare-Pasquier, 8º (387-35-43); Paramount

Opéra. 9: (742-56-31); Maxéville, 9: (770-72-86); Paramount-Bastille, 12: (343-79-17); Nation, 12: (343-04-67); Paramount Galaxie, 13: (580-18-03); Paramount Gobelins, 13: (707-12-28); Paramount Montparnasse, 14° (335-30-40): Paramount Orléans, 14° (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00): UGC Convention, 15° (574-93-40): Passy, 16° (288-62-34): Paramount Maillot, 17° (758-24-24): Park Pathé Wepler, 18 (522-46-01).

L'ARBALETE (Fr.) (\*\*): Forum, |\*\* (297-53-74); Marignan, & (359-92-82); George-V, & (562-41-46); Français, \*\* (770-33-88); Maxéville, 9\* (770-72-86); Bastille, 11\* (307-54-40); Fanvette, 13\* (331-60-74); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); Mistral, 15\* (520-52-33); Georgeon, Gravestice, 15\* (539-52-43) : Gaumont Convention, 15-(828-42-27) : Pathé Clichy, 18- (522-46-011 AU-DESSOUS DU VOLCAN (A., v.o.) :

Quintette, 5 (633-79-38); Marignan, 8 (359-92-82). AVE MARIA (Fr.) : Studio Cujas, 5

(354-89-22)LE BAL (Fr.-It.) : Cinoches, 6º (633-BLASTFIGHTER (L'EXÉCUTEUR)

(A., vo.) (\*): UGC Ermitage, 8: [563-16-16). – V.f.: Rex, 2: (236-83-93); Paramount Opéra, 9: (742-56-31); Montparnos, 14: (327-52-37). BOY MEETS GIRL (Fr) . Sentième Art Beaubourg, 4\* (278-34-15); Saint-André-des-Arts, 6\* (326-80-25): Élysées Lincoln, 8\* (359-36-14); 14 juillet Bas-tille, 11\* (357-90-81); Olympic, 14\*, (544-43-14); Parnassiens, 14\* (320-

30-19). BROADWAY DANNY ROSE (A. v.o.):
Movies, 1° (260-43-99); Studio Alpha,
5° (354-39-47); George-V, 8° (56241-46); Olympic Entrepot, 14° (54443-14); Paramount Montparasse, 14e
(335-30-40).

CAL (Irl., v.o.): Ciné Beaubourg, 3º (271-52-36): UGC Danton, 6º (225-10-30); UGC Biarritz, 8º (562-20-40). – V.f.: UGC Opéra, 2º (574-93-50). CARMEN (Esp., v.o.) : Bothe à films, 17 (622-44-21).

CARMEN (Franco-It., v.o.): Publicis-Matignon, 8' (359-31-97). DIVA (Fr.): Rivoli Beaubourg, 4' (272-63-32).

EMMANUELLE IV (\*\*) (V. Ang., v.f.) : George-V, 8 (562-41-46) ET LA VIE ET LES LARMES ET L'AMOUR, (Sov., v.o.): Cosmos, &

### **LES FILMS NOUVEAUX**

D'AMSTERDAM (\*\*), film franco-italien d'Axel Berger. V.f.: Pars mount-City (562-45-76); Maxéolile (770-72-86); Fauvette (331-60-74); Para mount-Montparnasse (335-30-40); Convention St-Charles (559-33-00); Paramount-Montmartre (606-34-25); Secrétans (241-77-99).

CHRISTMAS STORY Film améri-

77-99).

CHRISTMAS STORY Film américain de Bob Clark V.o.: Forum Orient-Express (233-42-26); Ambassade (359-19-08); V.f.: Berlitz (742-60-33): Paramount-Bastille (343-79-17): Montparnos (327-52-37): Bienvenüe-Montparnasse (544-25-02); Images (522-47-94): Paramount-Montmartre (606-34-25).

LE CONVOI DES CASSEURS, film américain de Charles Griffith. V.J.; Rex (236-83-93); UGC Gare de Lyon (343-01-59); Paramount-Moatmartre (606-34-25). PLEURS DE PAPIER, (ilm indien de Gura Dutt. V.o. : Forum Orient-Express (233-42-26) ; St-

André-des-Arts (326-48-18) : Elysées-Lincola (359-36-14) ; Olympic-Eatrepôt (544-43-14). LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES, film français de Gérard Oury. Forum (297-53-74); Riche-lieu (233-56-70); Berlitz (742lieu (233-56-70); Berlitz (742-60-33); Paramount-Marivauz (296-80-40); Cluny-Palace (354-07-76); Paramount-Odéon (325-59-83); Bretagne (222-57-97); Ambassade (359-19-08); George-V (562-41-46); Si-Lazare Pasquier (387-35-43); Français (770-33-88); Bastille (307-54-40); Nations (343-04-67); UGC Gare de Lyon (343-04-67); UGC Gare de Lyon (343-04-67); UGC Gare de Lyon (343-04-59); Fauvette (331-60-74); Paramount-Galaxie (580-18-03); Montparnasse-Pathé (320-12-06); I4-Juillet Beangrenelle (575-79-79); Gaumont-Coavention (828-42-27); Victor-Hugo (727-49-75); Paramount-Maillot (758-24-24); Pathé-Wepler (522-46-01); Paramount-Montmartre (606-24-25); Cluny-Marie (606-24-2

Paramount-Montmartre (606-34-25); Gaumont-Gambetta (636-10-96).

ET VOGUE LE NAVIRE (IL, v.o ) : Studio Galande, 5 (354-72-71). L'ÉTOFFE DES HÉROS (A., v.o.) Espace Gaité, 14' (327-95-94).
LES FAUSSES CONFIDENCES (Fr.):

George-V, 8 (562-41-46); Lumière, 9 (246-49-07).

LA FEMME PUBLIQUE (Fr.) (\*):

Châtelet Victoria, 1= (508-94-14); Républic Cinéma, 11• (805-51-33); Rialto. (607-87-61). LE FUTUR EST FEMME (IL, v.o.) : Lucerpaire, 6' (544-57-34).

LES GRANDES VACANCES DE DONALD (A., v.f.): UGC Opéra, 2 (574.02.50) (574-93-50). GREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TAR-ZAN (Ang., v.o.): Gaumont Halles, 1° (297-49-70); Hautefeuille, 6' (633-79-38); Publicis Champs-Elysées, 8'

79-38); Publicis Champs-Elysées, 8'
(720-76-23); Kinopanorama, 15' (30850-50); — V.f.: Français, 9' (77033-88); Manéville, 9' (770-72-86);
Montparnasse Pathé, 14' (320-12-06);
Convention Saint-Charles, 15' (57933-00); Tourelles, (364-51-98).

L'HISTOIRE SANS FIN, (Ang., v.o.)
Gammont Halles, (297-49-70); UGC
Danton, (225-10-30); UGC Rotonde,
(574-94-94); Colisée, (359-29-46);
UGC Normandie, (563-16-16); v.f.:
Berlitz, (742-60-33); Richelien, (23356-70); UGC Gobelins, (336-23-44);
Montparnos, (327-52-37); Mistral,
(539-52-43); Gaumont Convention,
(828-42-27); Murat, (651-99-75);
Images, (522-47-94); Secrétan, (24177-99).

HOLLYWOOD VIXENS (A., v.o.) (\*\*)

HOLLYWOOD VIXENS (A., v.o.) (\*\*). Ciné Beaubourg (H. sp.), 3° (27)-52-36).

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE (A., v.o.): Cluny Ecoles, 5 (354-20-12).
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT (A., v.o.): UGC Ermitage, 8-(563-16-16). - V.f.: Rex. 2- (236-83-93); Paramount Opéra, 9º (742-56-31); Montparnos, 14 (327-52-37). JE SUIS JAZZ... C'EST MA VIE, (v.o., Studio Bertrand) (783-64-66).

Studio Bertrand) (783-64-66).

JOYEUSES PAQUES (Fr.): Berlitz, 2(742-60-33): Gairé Boulevard, (23367-06): Ambassade, 8- (359-19-08):
UGC Normandie, 8- (363-16-16): Gaite
Rochechouart, (878-81-77) Fauvette, 13(331-60-74): Gaumont Sud, (32784-50): Montparnos, (327-52-37):
Pathé Wepler, 18- (522-46-01).

LE JUMEAU (Fr.): UGC Biarritz, 8t (562-20-40); Français, 9t (770-33-88). LIBERTÉ LA NUIT (Fr.) : Saim-André-des-Arts, 6: (326-80-25). LOCAL HERO (Brit, v.a.) : 14-Juillet

Parasse, 6 (326-58-00).

MAD MISSION (Jap.): v.f., Paramoust City (562-45-76)); Paramount Opera (742-56-31): Maxéville (770-72-86).

Paramount Montparnasse (335-30-40). LES MALHEURS DE HEIDI (A., v.f.) Boîte à films, 17 (622-44-21).
MARCHE A L'OMBRE (Fr.): Gaurnous

MARCHE A L'OMBRE (Fr.): Gaumont Halles, 1° (297-49-70); Paramoum Marivaux, 2° (296-80-40); Richelieu, 2° (233-56-70); UGC Opéra, 2° (274-93-50); Paramount Odéon, 6° (325-59-83); Gaumont Colisée, 8° (359-29-46); George V, 8° (562-41-46); Paramount Opéra, 9° (742-56-31); Nation, 12° (343-04-67); Fauvette, 13° (331-56-86); Miramar, 14° (320-89-52); Mistral, 14° (539-52-43); Paramount Montparnasse, 14° (335-30-40); 89-52); MISTRIL, 14\* (339-32-33); Fair-mount Moutparnasse, 14\* (335-30-40); Gaumont Convention, 15\* (828-42-27); 14 Juillet Beaugrenelle (575-79-79); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01); Gam-betta, 20\* (636-10-96).

MARIA'S LOVERS (A., v.o.) : Cine Beaubourg, 3° (271-52-36); Action Rive Gauche, 5° (354-47-62); UGC Odéon, 6° (225-10-30); UGC Rotonde, 6° (574-94-94); UGC Biarritz, 8° (562-20-40); 94-94); UCC Blattic, 8 (30.5-24-94); 14-Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Murat (651-99-75); v.f.: UGC Opéra, 2 (274-93-50); UGC Boulevard, 9 (574-95-40); Miramar, 14 (320-95-75) 89-52).

MATAGI LE VIEUX CHASSEUR D'OURS (Jap., v.f.) : Reflet Logos II LE MEILLEUR (A., v.o.) : UGC Marbeuf (561-94-95). MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS (Brit., v.o.): 14-Juillet-Parmasse, 6º (326-58-00).

18 h 30 une heure sons entrocte 38 F

du 4 au 8 décembre

pour la première fois à Paris alain lamontagne sylvain lelièvre

QUÉBEC la rencontre de deux auteurs-compositeurs le premier, virtuose de l'harmonica...

du 11 au 31 décembre un retour attendu les

mummenschanz créations location 2, place du châtelet

274.22.77



# COMMUNICATION

#### VERS UNE LIBÉRALISATION

### Le sursaut du plan câble

On le disait depuis quelques semaines paralysé par les retards. menacé par les télévisions hertziennes, sur le point d'être aban-donné. Et voilà soudain que le plan de câblage semble se réveiller. Le premier indice vient de l'hôtel Matignon où les représentants de tous les ministères concernés discutent interminablement des détails du fameux décret d'application qui doit définir les règles d'exploitation des réseaux. Le premier ministre a rendu un pre-mier arbitrage : il n'y aura qu'une seule autorisation globale accordée aux réseaux par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispositif qui remplace le régime complexe de double autorisation pour les services locaux et natio-

Le gouvernement a tranché en faveur du pragmatisme et de l'image d'indépendance des neuf sages. Reste à définir le cahier des charges des sociétés d'exploitation. Deux conceptions s'affrontent : celle qui tient à des quotas stricts sur la pro-grammation locale et le «déport» des chaînes étrangères ; celle qui les remplace par des objectifs à atteindre pour faciliter la montée en charge de la télévision par câble.

Le deuxième élément positif vient du ministère des PTT. Depuis quelques semaines, la direction générale des télécommunications (DGT) est très divisée. Certains responsables jugent que les négociations tarifaires avec les collectivités locales et leurs conseils financiers mettent en danger l'économie du plan câble et souhaitent que les PTT reprennent l'entière maîtrise du câblage. D'autres veulent retarder le plan après les échéances électorales de 1986. M. Louis Mexandeau a tranché publiquement la semaine der-nière, à Lyon, en confirmant le rôle des collectivités locales et le rythme du câblage. L'objectif de cinq millions de prises installées en 1990 signifie même que le volume de commandes industrielles pourrait passer de un million à deux millions

de prises en 1986. • Nous investissons un milliard de francs pour le câble en 1985, a précisé le ministre, nous irons jusqu'à deux milliards Le troisième facteur de relance vient de la mission « TV câble », qui s'efforce de rassurer les éditeurs de programmes sur la viabilité de ce nouveau marché. M. Bernard Schreiner, député (PS) des Yvelines, président de la mission, dans une conférence de presse réunie le 28 novembre, a donné les résultats d'une étude sur les ressources publicitaires des chaînes câblées. Selon cette étude, les réseaux devraient drainer une publicité régionale

concentrés sur Paris. En dehors de cette publicité traditionnelle, l'étude voit émerger de nouvelles formes de financement.

encore disponible mais qui ne four-nirait pas plus de 15 % des recettes du câble, 90 % des annonceurs étant

En premier lieu, le mécénat culturel et le parrainage pourraient offrir aux réseaux des émissions ou des chaînes gratuites. Mais c'est surtout lise à un seuil inférieur d'ici à un

mois, mais il semble douteux qu'il nuisse se situer au-dessous du chiffre de 80 000 qui, compte tenu de nos couts actuels de fabrication et de rédaction, constituerait notre point d'équilibre. » L'Événement du jeudi emploie, au total, un peu dont une quarantaine de journalistes

M. Jean-François Kahn reconnaît que la campagne de promotion de l'hebdomadaire a été partiellement qui apporteraient des ressources nouveiles, en servant de support à l'information promotionnelle de la grande distribution ou de l'immobi-

lier, secteurs intendits à la télévision. Ainsi, la télévision par câble ne perturberait pas beaucoup l'équili-bre des médias traditionnels. Le transfert de ressources publicitaires s'effectuerait au détriment des journaux gratuits et des mailings postaux, sans affecter la presse q dienne régionale qui pourrait s'investir dans les nouveaux services

Une stratégie européenne

Tirant les leçons de cette étude, M. Schreiner a plaidé pour une réglementation libérale en matière de publicité: « Le vrai problème est de faire rentrer l'argent de la publi-cité et non de la limiter. . Le président de la mission propose que le plafond de 80 % des ressources prévu par la loi de 1982 s'applique à 'ensemble des services d'un réseau et non à chaque canal, pour permettre un meilleur équilibre entre publicité nationale et publicité locale. M. Schreiner estime aussi que la télévision par câble doit avoir accès à la fois au parrainage et à la publi-

Mais, pour attirer la publicité, il faut une audience suffisante. A tous les éditeurs qui s'inquiètent du sai-

le vidéotex et les services interactifs ble nombre de prises installées dans les deux ou trois années prochaines, la mission « TV câble » propose maintenant une stratégie résolument européenne. Un groupe de travail réunissant éditeurs et publicitaires étudie la diffusion dès l'année prochaîne de chaînes thématiques par satellites à destination des réseaux francophones ou européens. Sur ce projet, la Haute Autorité vient épau-ler la mission et se charge d'examiner les problèmes juridiques posés par ces chaînes européennes.

A l'évidence, le réalisme économique pousse vers une plus grande libéralisation de la télévision par câble. Deux ans après l'annonce du plan gouvernemental, les positions s'assouplissent, et la mission « TV câble » joue le rôle de « poisson pilote », devançant les décisions gouvernementales, préparant le ter-rain à l'abri des affrontements entre ministères ou administrations. M. Mexandeau n'a-t-il pas, après M. Schreiner, confirmé l'ouverture aux télévisions hertziennes, dans le cadre des sociétés d'exploitation du câble et sous le contrôle de la Haute Autorité ? Il reste maintenant, pour sortir de cette longue période d'incertitudes et de débats, une dernière étape : la fixation des tarifs de location des réseaux entre la DGT et les partenaires de l'exploitation. Le ministre des PTT a promis une déci-

sion pour la fin de ce mois. JEAN-FRANÇOIS LACAN.

nalistes ne sont pas à vendre. » []

invite en même temps les clients du

journal à proposer eux-mêmes un

nouveau titre qui leur paraîtrait plus

approprié pour l'organe auquel ils

sont restés fidèles depuis bien des

Les propriétaires du titre la Pro-

vince n'étaient pas d'accord avec

l'attitude politique du journal; à ieurs yeux, semble-t-il, cet organe

avait fini par se situer - un peu trop

à gauche - du libéralisme classique.

gie de M. Hersant ne se limite pas à

la création éventuelle d'un journal

entièrement nouveau en utilisant le

vieux titre. Il propose, en effet à la

région de Charleroi, une imprimerie

Nouvelle Gazette d'établir, dans la

très moderne qui permettrait pon

seulement de fabriquer la Province

mais aussi d'autres journaux de la

région. M. Hersant n'a-t-il pas déià

acquis un rôle prépondérant dans le

quotidien le Rappel (Charleroi) et

Mons et à La Louvière ?

uns ses deux éditions locales à

Cette nouvelle offensive du

patron de presse français, même si

elle n'entraîne pas une répercussion

Il apparaît toutefois que la straté-

### RACHETANT UN NOUVEAU TITRE

# M. Robert Hersant étend son influence en Belgique

années.

De notre correspondant Bruxelles. - Nouvelle offensive de M.Robert Hersant dans la presse belge : il vient d'acquérir non pas un

journal avec ses installations et son personnel, mais un simple titre, celui de la Province, publié à Mons. L'opération est complexe. Au départ, se trouve la société Rossel, qui publie notamment le Soir, prin-cipal journal francophone de Belgi-

que. Les divisions au sein de cette société ont permis il y a plus d'un an à M. Robert Hersant d'y occuper un poste d'administrateur appartenant au clan minoritaire. A Charleroi, la Société anonyme de presse et d'édition, filiale de Ros-

sel, publie la Nouvelle Gazette de Charleroi. Depuis dix-neuf ans, ce iournal faisait paraître une édition particulière à Mons, sous le nom de la Province. Ce titre, toutefois, lui avait été loué par un groupe de notables montois rassemblés dans une association sans but lucratif, La propagande libérale.

La concession du titre la Province à la Nouvelle Gazette de Charleroi arrive à expiration le 31 décembre 1985. Bien que la société Rossel et les dirigeants de *la Nouvelle* Gazette aient tenté de renouveler leur accord avec les notables libéraux de Mons, on apprend que ces derniers ont préféré s'entendre avec M. Robert Hersant, qui, à partir de 1986, sera donc propriétaire du titre la Province.

L'affaire peut paraître surprenante. La Nouvelle gazette est bien décidée à publier son édition de Mons (tirage : dix-huit mille exemplaires environ), même sous un autre titre, mais avec ses installations et son équipe rédactionnelle. M. Michel Fromont, directeur

général de la Nouvelle Gazette et de la Province, a écrit, jeudi 29 novem-bre, dans un éditorial : « Nos lecteurs ne sont pas à louer, nos jour-

immédiate, n'en suscite pas moins quelque inquiétude dans les milieux de presse belges. JEAN WETZ. Un nouveau président à Ouest-France - M. François-Régis Hutin, l'un des fils du co-fondateur

d'Ouest-France, avec François Des-grées du Loû, premier quotidien français par la diffusion, a été élu, mardi 27 novembre, à la présidence du conseil d'administration de la société éditrice du titre, en rempla Monde du 21 novembre). Če dernier souligne, dans un éditorial, la continuité de l'équipe qui dirige le



# SPECTACLES

1984 (A., v.o.): Gramont Halles, in (297-49-70); Bretagne, & (222-57-97); Hantefeuille, & (632-79-38); 14-Juillet Racine, & (326-19-68); Marignan, & (359-92-82); Publicis Champe-Elysées, & (720-76-23); 14-Juillet Bastille, 11: (357-90-81); 14-Juillet Beaugrenelle, 15: (575-79-79); v.f.: Rex. ≥ (236-83-93); Impérial, 2\* (742-72-52); Athéna (343-00-65); Fanvette, 19\* (331-60-74); Gaumont Sud, 14\* (327-84-50); Montparmanse Pathé, 14\* (320-12-06); Images, 18\* (522-47-94).

LE MOMENT DE VÉRITÉ (A., v.o.): UGC Marbeuf, & (561-94-95); v.f.: Opéra Night, 2\* (296-62-56).

LE MONTREUR DOURS (Fr.): Le

LE MONTREUR D'OURS (Fr.) : Le

The state of the s

LE MONTREUR D'OURS (Fr.): Le Latine, 4 (278-47-86).

MOSCOU A NEW-YORK (A., v.a.): Ciné Beaubourg (272-63-32)); UGC Odéon (225-10-30); UGC Rotonde (574-94-74); UGC Champs-Elysées (562-20-40); 14-Juillet Besulle (575-79-79); v.f., UGC Montparnasse (574-94-94); UGC Boulevard (574-95-40).

LES NUTTS DE LA PLEINE LUNE (Fr.): Quintette, 9 (633-79-38); Studio

(Fr.): Quintette, 5 (633-79-38); Studio Cujas, 5 (354-89-22); George V, 8 (562-41-46); Parnassions, 14 (335-

(\$62.41.46); Parnassiena, 14 (335-21-21).

PARIS, TEXAS (A., v.o.): Movies les Halles, 1\* (260.43-99); Ciné Beatsbourg, 3\* (271-52-36); Parthéon, 3\* (354-15-04); Saint-André-des-Arts, 6\* (326-48-18); La Pagode, 7\* (705-12-15); Marignan, 8\* (359-92-82); UGC Biarritz, 8\* (\$52.20-40); Escurial, 13\* (707-28-04); Parnassiens, 14\* (325-21-21). - VI.: UGC Opéra, 2\* (\$74-93-50); UGC Boalevard, 9\* (\$74-93-60); UGC Gare de Lyon (343-01-59).

PAR OU TES RENTRÉ, ON-TA PAS VU SORTIR (Fr.): Richefieu, 2\* (233-56-70); UGC Odéon, 6\* (225-10-30); UGC Montparasse, 6\* (\$74-94-94); Ambassade, 8\* (359-19-08): Normandie, 8\* (\$63-16-16); UGC Roulevard, 9\* (\$74-95-40); UGC Gobelins, 13\* (336-23-44); Mistral, 14\* (\$39-52-43); Ganmont Convention, 15\* (\$28-42-27); Images, 18\* (\$52-47-94); Secrétan, 19\* (241-77-99).

POLICE ACADEMY (A., v.f.): Gafté

POLICE ACADEMY (A., v.f.) : Gaité Boulevard (233-67-06).

Boalevard (233-67-06).

PRÉNOM CARMEN (Fr.): Grand Pavois (H. sp.), 15° (554-46-85).

QUILOMBO (Brésilien v.o.): Ciné Beaubourg, 3° (271-52-36); Latina, 4° (278-47-86); Reflet Logos II (354-42-34); Denfert, 14° (321-41-01).

LES RIPOUX (Fr.): Rez, 2° (236-83-93); Berlitz, 2° (742-60-33); UGC Danton, 6° (225-10-30); UGC Montparnasse, 6° (574-94-94); UGC Biarritz (562-20-40)); UGC Gobelins (336-23-44)); Gaumont Convention, 15° (828-42-27); Murat, 16° (651-99-75); Calypso, 17° (380-30-11); Pathé Clichy, 18° (522-46-01).

RIVE DROITE RIVE GAUCHE (Fr.):

RIVE DROITE RIVE GAUCHE (Fr.):

RIVE DROTTE RIVE GAUCHE (Fr.):
Forum Orient Express, 1" (223-42-26);
Hautefeuille, 6" (633-79-38); Paramount Odéon, 6" (325-59-83); Marignan, 8" (359-92-82); George V, 8" (562-41-46); Français, 9" (770-33-88);
Nation, 12" (343-04-67); Fauveste, 13" (331-56-86); Montparnasse Pathé, 14" (320-12-06); Mistral, 14" (339-52-43);
UGC Convention, 15" (574-93-40);
Paramount Maillot, 17" (758-24-24);
Parts (7158-124-523-46-01) Pathé Clichy, 18- (522-46-01).

PEUBEN REUBEN (A., v.o.): Forum Orient Express, 1st (233-42-26); Para-mount Odéon, 6st (325-59-83); Monte-Cario, 8 (225-09-83); (v.f.) : Para-mount Marivaux, 2 (296-80-40); Paramount Montparnasse 14 (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15 ROCKING SILVER (Dan., v.o.) : Saint-

Séverin (354-50-91).

LES RUES DE FEU (A., v.a.): Gaumont Halles, 1° (297-49-70); UGC Danton, 6° (225-10-30); UGC Ermitage, 8° (363-16-16); Ambassade, 8° (359-19-08); Bienvenüe Montparnasse, 15° (544-25-02); (v.f.): Richelieu, 2° (233-56-70); UGC Opéra, 2° (274-93-50); UGC Montparnasse, 6° (374-94-94); UGC Boulevard, 9° (374-95-40); UGC Gare de Lyon, 12° (343-01-59); UGC Gobelins, 13° (336-23-44); UGC Convention, 19° (574-93-40); Gambetta, 20° (363-10-96). Séveria (354-50-91).

SOLLERS JOUE DIDEROT (Fr.) : Stadio 43, 9= (770-63-40). SOUVENIES SOUVENIES (Fr.) : Colisée (359-29-46). SPLASH (A., v.o.): UGC Biarritz, 9 (562-20-40); (v.f.): Rex, 2 (236-83-93).

STAR WAR LA SAGA, LA GUERRE DES ÉTOILES. L'EMPIRE DES ÉTOILES, L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE, LE RETOUR DU JEDN (A. v.o.): Escurial, 13- (707-28-04); Baizsc (v.o., v.f.), 3- (561-10-60). (v.f.), Espace Galté (327-

LE TARTUFFE (Fr.) : Cinoches, 6 (633-10-82).

LA TÊTE DANS LE SAC (Fr.): Paramount City Triomphe, 8º (562-45-76);

Marigaen, 8º (359-92-82); Paramount Opéra, 9º (742-56-31); Paramount Montparmesse, 14º (335-30-40). roomparnesse, 14" (335-30-40).

THE HIT (Angl., v.o.): Haunefenille, 6" (633-79-38); George V, 8" (562-41-46); Parnessions, 14" (335-21-21); (v.f.): Impérial, 2" (742-72-52).

THIS IS THE ARMY (A., v.o.) : Olympic 1HIS IS THE ARMY (A., v.o.): Olympic Lazembourg, & (H. sp.) (633-97-77). TOP SECRET (A., v.o.): Saint-Michel, & (326-79-17); UGC Marbeaf, & (561-94-95); (v.f.): UGC Opera, 9 (574-93-50) LA ULTIMA CENA (Cub., v.o.) : Républic Cinéma, 11. (805-51-33).

DE JACQUES GUIMET MISE EN SCENE ALAIN CHAMBON DU 14 MOY. AU 29 DEC. A:21 H AU THEATRE ESSAION ME 羅 6 RUE PIERRE-AU-LARD (4\*) **ஊ 278.45.42** 

UN AMOUR DE SWANN (Fr.) : Studio Galande, 5 (H. sp.) (354-72-71); Grand Pavois, 15 (554-46-85). UN AMOUR INTERDIT (Franco-Ital.)

IN AMOUR INTERDIT (Franco-Ital.)
(\*): Forum Orient Express (233-42-26); Cluny Ecoles (354-20-12); Quintette (633-79-38); George-V (562-41-46); UGC Marbeaf (561-94-95); Saint-Lazare Pasquier (387-35-43); Lamière (246-49-07); Bestille (307-54-40); Montparnasse Pathé (320-12-06).

UN BON PETIT DIABLE (Pr.): Saint-Lambert, 15 (532-91-68); Boite à films, 17 (622-44-21). 17 (622-44-21).
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
(Fr.): Lucernaire, 6' (544-57-34).
LES YEUX LA BOUCHE (h., v.o.):

Quintette, 5 (633-79-38). Les grandes reprises

ALICE DANS LES VILLES (AIL, v.o.) : 14 Juillet Parnasse (326-58-00).
L'AMÉRIQUE INTERDITE (A., v.f.): Lumière (246-49-07).
L'AMI AMÉRICAIN (All., v.o.): Reflet

Quartier Latin (326-84-65).

ASSURANCE SUR LA MORT (A., v.o.): Action Christine (329-11-30), Action Lafayette (329-79-38). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.) : Capri (508-11-69).

L'AVENTURE DE Mine MUIR (A., v.o.): Action Christine bis (329-11-30). ENQUEFARRE (Pr.) : Olympic (544-BLANCHE-NEIGE (A., v.f.): Napoléon (267-63-42).

LE CHOIX DE SOPHIE (A., v.o.) : Quintette (633-79-38). LA CORDE (A., v.o.) : Reflet Quartier Latin (326-84-65), Parnessiens (320-30-19). LES DAMNÉS (It., v.o.) : Champo (354-51-60).

LE CAMBON (Fr.) : Denfert (321-41-01).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Bost-A., v.f.) : Capri (508-11-69). DON GIOVANNI (It., v.o.) : Chany-Palace (354-07-76). FARRERRQUE (Fr.) : Olympic (544-43-14).

HAUTE PEGRE (A., v.o.) : Action Beoles (325-72-07). HOTEL DU NORD (Fr.) : Stadio Bertrand (783-64-66).

INDIA SONG (Fr.): Forum Orient
Express (233-42-26); 14-Juillet Parnasse (326-58-00).

PAI LE DROIT DE VIVRE (A., v.o.):
Olympic Luxembourg (633-97-77).

JAMAIS PLUS JAMAIS (A., v.f.): Arcades (233-54-58).

JULIA (A., v.o.): Bonaparte (326-12-12). LIQUID SKY (A., v.o.) (\*\*) : Cinoches

(633-10-82).

LA LÉGENDE DU GRAND JUDO (Jap., vo.): Républic Cinéma, 11e (805-51-33). LILI MARLEEN (AIL, v.o.) : Rivoli, 4 (272-63-32). LOLITA (A., v.o.) : Champo, 5º (354-LA MALLE DE SINGAPOUR (A.

METROPOLIS (All.) : Studio de la Harpe, S (634-25-52). MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*) : Capri. 2 (508-11-69). NOBLESSE OBLIGE (A., v.o.) : Balzac 8 (561-10-60). OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.o.)

ens (335-21-21). ORANGE MÉCANIQUE (A., v.o.) (\*\*) Botte à films, 17 (622-44-21). OSSESSIONE (lt., v.o.) : Champo, 5 OTHELLO (A., v.o.) : Reflet Logoe-1, 5-(354-42-34).

PAIN ET CHOCOLAT (IL., v.a.) : St. Michel, St (326-79-17). PANIQUE DANS LA RUE (A., v.o.) : Bertrand (783-64-66). PAPA LONGUES JAMBES (A. V.f.) trescarpe (325-78-57).. PARIS VOUS APPARTIENT (Pr.)

PARCES VOUS APPARIENT (PT.):
Olympic St-Germain, 6\* (222-87-23).

PEAU D'ANE (Fr.): Reflet Quartier
Latin (326-84-65).

PHANTOM OF THE PARADISE (A.,
v.o.) (\*): Châtelet Victoria (H. sp.)
(508-94-14). PINK FLOYD THE WALL (A., v.o.) :

Club de l'Etoile, 17: (380-42-05). LE PONT DU NORD (Fr.): Olympic Luxembourg, 6' (633-97-77). PORTRAIT D'UNE ENFANT DÉCHUE (A., v.o.) : Balzac (561-10-60). RAGTIME (A., v.a.) : Ciné 13 Première (sam., dim.), 18º (259-62-75). RAMBO (A., v.f.) : Paris Loisirs Bowling

RASHOMON (Jap., v.o.) : St-Lambert, 15 (532-91-68). ROSEMARY'S BABY (A., v.o.) : Reflet Médicis (633-25-97). RUE CASES-NEGRES (Fr.) : Grand Pavois, 15 (554-56-85). SEPT ANS D'UN POÈTE (Fr.) : Art Beaubourg, 7 (278-34-15). SPARTACUS (A., v.o.) : Epée de Bois, 5º (337-57-47).

SUEURS FROIDES (A., v.o.) : Righto (607-87-61). TAKING OFF (A., v.o.): Ciné 13 Pre-mière (sam., dim.) (259-62-75). TCHAO PANTIN (Ft.): Grand Pavois, 15º (Hisp) (554-46-85). TO BE OR NOT TO BE (Lubitsch) (A., v.o.): Action Ecoles (325-72-07).

THEOREME (IL, v.o.): Forum, 1º (297-53-74); St-Germain Village, 5º (633-63-20): Olympic, 14º (544-43-14); Par-nassiens, 14º (320-30-19).

rance à l'égard des radios qui ont demandé depuis longtemps une autorisation, conformément à la réglementation, et qui ont obtenu un avis favorable de la commission consultative, mais qui n'ont toujours pas de réponse de la Haute Autorité. Il a aussi souligné que « se développent actuellement des pratiques dont parle la presse et qui consis-tent à tourner la loi en acquérant

clandestinement des fréquences autorisées. Nous ne sommes pas disposés à laisser se généraliser ces pratiques contraires à la lettre et à l'esprit de la loi. Des malins pensent échapper aux mailles du filet, notamment en se servant de prête-noms. Qu'ils sachent que la loi interdit ces pratiques, que la justice

Radios locales privées

M. FILLIOUD DÉNONCE

LES PRATIQUES ILLÉGALES

bre, à l'Assemblée nationale, à M. Maurice Adevah-Pœuf (PS,

Pay-de-Dôme), M. Georges Fil-lioud, secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication, a

évoqué l'avenir des radios privées locales. Il a notamment déclaré :

· La simple annonce de l'applica-

tion de la loi provoque une campa-

gne de presse inspirée par la mau-vaise joi et orchestrée par des personnages dépourvus de toute

mémoire. Il a ajouté que le gou-vernement serait preuve de tolé-

Répondant mercredi 28 novem-

les condamnera et que les contreve-nants ne lui échapperont pas ». A Grenoble **DIX-SEPT RADIOS LOCALES** 

**FRAPPÉES D'INTERDICTION** Dix-sept des quarante radios locales privées émettant sur l'Isère ont reçu mardi 27 novembre l'ordre de Télédiffusion de France de cesser leurs émissions dans un délai de vingt-quatre heures. Plusieurs des radios privées les plus écoutées du

département sont concernées par

cette décision, prise pour des motifs

Les radios mises en demeure d'arrêter leurs émissions ont aussitôt réagi en dénonçant « les graves atteintes à la liberté d'expression » et en publiant mardi matin dans le quotidien régional le Dauphiné libéré (qui a lui-même lancé il y a deux mois sa propre radio Fréquence-Dauphiné) une pleine page de publicité, affirmant qu'« un million d'habitants vont ainsi se trouver privés de moyens d'information, d'animation et d'expression libre et indépendante . Elles ont d'autre part affirmé qu'elles conti-nueraient à émettre, à l'exception de Radio-Savane et Radio-Mega.

Les radios iséroises locales privé ont reçu l'appui du maire RPR de Grenoble, M. Alain Carignon. S'adressant mardi soir aux représentants des radios « interdites » M. Carignon a proposé que l'hôtel de ville, « maison de tous », soit « le dernier recours pour les radios vou-lant continuer d'émettre ».

M. Lonis Mermaz, président de l'Assemblée nationale et du conseil inéral de l'Isère a, de son côté, general de l'acto a, de invité les radios à le rencontrer ; une délégation doit être prochainement reçue par la Haute Autorité.

# Premiers succès pour « l'Événement du jeudi »

Le succès de la souscription de l'Événement du jeudi a incité M. Jean-François Kahn à reporter à la fin décembre la date de clôture, aotamment pour des raisons techni-ques. Ce qui revient à dire que le capital de 10 millions de francs sera alors largement atteint, ce capital étant détenu, dans sa majorité, par des petits porteurs, venus d'horizons très divers : ainsi relèverait-on les noms de MM. Doumeng (deux actions), Leotard ou Joxe, en passant par Yves Montand Les chiffres de vente de l'hebdo-

madaire, même s'ils réclament confirmation pour ce qui concerne la province, semblent conforter cet accueil favorable. Ainsi, le premier numéro, daté 8 novembre, aurait été diffusé à 250 000 exemplaires (dont 56 000 sur Paris-surface), le deuxième à 210 000 (avec 45 000 sur Paris) et le troisième à 160 000 (dont 37 000 sur Paris). Le nombre des abonnés atteindrait 3 000. Même si les augures recomman-

dent d'attendre les chiffres de vente du cinquième numéro pour assurer que l'Événement du jeudi est viable, M. Jean-François Kahn est raisonnablement optimiste par rapport aux bases théoriques qu'il s'était fixées :

moins de soixante-dix perso permanents.

ratée. Mais il attend un bon rendement de la campagne d'abonnements qui sera lancée bientôt, cou-plée avec une adhésion au Club de l'Événement du jeudi. Le succès remporté par ce club dépasse d'ailleurs, à l'heure présente, les possibi-lités logistiques de l'hebdomadaire, ce qui n'est pas un des moindres signes de l'attente qu'il a su catalyser dans l'opinion publique. En revanche, les publicitaires observent encore une certaine réserve vis-à-vis de l'Événement. Signalons enfin que M. Bruno Monnier, ancien directeur général de *l'Express* et PDG de l'Imprimerie Montsouris, a été nommé président du conseil de surveillance de l'Événement.

 Nous n'avons pas emprunté I franc jusqu'ici, hormis l'avance LA TRACE (Fr.) : Parmassions (335-Au sommaire du numéro de cette semaine: « Comment les Français sur recettes traditionnelle accordée THE ROSE (A., v.o.) : Templiers, 3 (272voteraient à la proportionnelle » (sondage exclusif), « La morale de Delon » et aussi » Les malheurs par les Nouvelles Messageries de la LA VIPÈRE (A., v.o.) : Action Rive Gaupresse parisienne. Notre capital est 5" (329 44 40); Mac Mahoo, 17" intact, et nous n'avons donc pas de conjugaux de M. Jean-Marie Le frais financiers à supporter. Il est (380-24-81). possible que notre chiffre de vente - actuellement 160 000 - se stabi-WOODY ET LES ROBOTS (A. VA) : 

PENOCET LE NAVIEE CONTROLS HERE LES FAUSSES CONTRACTOR General de la company de la co LA PRAIME PURE I Charier Comment Republic Comment Republic (and all a Care Cab LE STATE ON PROPER LE SUITER ENT PROPERTY LESS GRANDES BUNALD A GREYSTON IN TENENTS DETE LOSSIE CORVEY 1240 San ferbe at the first the 78-397 February (772-74-23), Business 260-501 - February 26.50: - V 11-53; States the state of the Property of the State of th 1's M. Martin Back Andrews (Sec. 17) Francisco 37 Mill Towns in LIESTOIRE SANS IC. Gapmant Haire Design (22) 4574-94-94

A Park Than County magnetic to the second of the 秦北朝: Dr. Mayer ( 中 Paul

Uler Normanie Beging 1 to 1991 01 für Land Moutpatron

1939年2日11 日本 3月2日日 日本 3月2日日 日本

Margon (\*2.45 -c. 77-86)

PART GOOD VIVENS

AUGUSTS PAGE 1 -

ida Sermania -

Edite : Benerten

Provide Warner

LIMENTY LA "I

LIK'AL HERD >

Mari Minuton

10 - 10 PE

Programmer, Martine.

TAN MALIET EN LE CO

MARCHE & EXPERSE

Parameter 12

Continued Courses

Palemount Mari

To be Clarks

AND THE

in the ter Brand

**等数点点** 

**建筑是 10%** 10%

Sent : Lower

Aring to some

12 Mai 14: 5 1

WELFERS FIRS

18 6 30

du 4 du 3 en 1 mars

pour la premiere re

er Paris

alain

lamontagne

sylvain

lelievre

the steep to the state of

Se premie (1992)

de Charres To 1

du tion 7 contest

un reliando proprio

mummenschen

**!e**5

Sted.

יביים:מסנוליבר

Topose & Server

274.22.77

recent feeting that the con-

16 19: Main Main Trans.

4 to the fact of

Mariena de la como de

Participan, Et . 2 - 6 7 ( )

I.E. IT MEAL ....

Burn der der der der

Cares in a second

Time Bezula . . . .

TE CTAIT CAL FORS SA COUNTY

MALON CONTRACTOR

MALINI A
TRACINE A
TRACINE PARTICIO
TRACIA P

H St. Is JALL AND STREET,

24-13-7 milion, milio Calendar ( 1211) Riv Calendar of American A II Company of the COMPAN, 198 10

**张·莱芬**· **新**赵新元 \* SALE TRANSPORT Marie Commission of the Commis The Property of States

Marie Company The second second 

<del>refere e **finale** e inse</del>e or ME ATTREUTION. · 大家 (1) 40 c And St. . Supplier Ave an interest plants

Committee of Marie Park Committee of the The same of the sa

THE BUILDING P. 177

THE PERSON NO. **医一大线性工程** THE PARTY NAMED IN LAST MACHINE, \* 1200 CONTRACTOR OF THE SECOND

--- ---

STATE STATE OF A market Market 1999

The latest and the contract of 

NOTE OF THE STREET OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE STREET

en is their experience to expense the second second

#### Jeudi 29 novembre

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 30 Droit de réplique. Les partis politiques répondent à M. Fabius.



20 h 45 Série : la Dictée.

De Jean Cosmos. Réal. J.-P. Marchand. Avec V. Garrivier, C. Salviat, E. Dufay.

Louis, qui est sorti de l'Ecole normale, découvre la petite école de campagne où il a été nommé à sa demande. Chronique intimiste de la vie d'instituteur à la fin du dix-neuvième siècle dans les paysages du

Cayrol. Une saga sur la passion d'enseigner.

21 h 45 Les jeudis de l'information: Infovision.
Emission d'A. Denvers, R. Pic, M. Albert, J. Decornoy.
La grande cuisine industrielle: la fin du mythe Eden
Pastora: Nouvelle-Calédonie: le réveil kanak. 23 h 5 Journal

23 h 20 C'est à lire. 23 h 25 Le jazz et vous. Emission de J. Diéval. Avec M. La Ferrière, A. Percha, M. Bowou et Ellios...

#### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

20 h 35 Feuilleton : la Fureur des anges. De R.-L. Joseph, d'après le tivre de S. Sheldon, réal.

Deuxième volet des aventures et mésaventures d'une journaliste accusée de meurtre. Manipulations poli-tiques et problèmes de droit commun. 21 h 20 Basket-ball : France-Pologne.

23 h Journal. 23 h 15 Bonsoir les clips.

#### **TROISIÈME CHAINE: FR 3**

20 h 35 Ciné-passion. Emission de Marie-Christine Bar-



20 h 40 Film: le Retour de Martin Guerre.
Film français de D. Vigne (1981), avec G. Depardieu,
N. Baye, B.-P. Donnadieu, R. Planchon, M. Jacquemont.
Au seizième siècle, dans un village au sud de Toulouse. Un paysan qui s'était montre piètre époux disparaît pen-dant huit ans, puis reparaît et rend sa femme heureuse. Au bout d'un certain temps, des rumeurs d'imposture circulent. Reconstitution appliquée d'un fait divers his-torique aussi bizarre que réel. Force et subtilité des orincipaux interprètes. 22 h 10 Journal

23 h 05 Les cinq minutes d'écologie mentale de Muse Dalbray. 23 h 40 Préiude à la nuit.

#### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 5, Drôle d'histoire; 17 h 10, Cadaques-Caldeja 17 h 45, La bataille de Nancy; 18 h 10, Série: Dynastie; 18 h 55, Inspecteur Gadget; 19 h, Feuilleton: Foncouverte; 19 h 15, Informations; 19 h 50, Atout PIC.

CANAL PLUS 20 h 30, Et la terreur commence, film de E. Matalon (suspense) : 22 h, La ballade de Narayanta, film de Sh. Imamura (drame) : 0 h 5, Tous en scène : 0 h 55, Un jeu brutal,

#### film de J.-C. Brisseau (drame) ; 2 h 20, Rock.

FRANCE-CULTURE 20 h 30 Le throir oublié de la commode Louis XV, facéties parisiennes ou les souvenirs d'un cocher de fiacre.

21 h 30 Musique: vocalyse (l'âme du bois).
22 h 30 Nuits magnétiques : quatre hôtels; impressions

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h 30 Concert en direct du Théâtre des Champs-Elysées «Pouf», de M. Monnet, «Nadira», de P. Capdenat, «Ouverture pour une tragédie grecque», de J. Martinon, «Lelio», de H. Berlioz, «Pièces pour piano», de C. Saint-Saëns, par les Chœurs de Radio-France et l'Orchestre national de France, avec L. Peacocq, J. Dupouy, M. Vanaud, D. Mesguish,

Balzac dans sa vie et dans son œuvre.

## **SPORTS**

### LA CANDIDATURE DE PARIS POUR L'ORGANISATION DES JO DE 1992

### Rentabilité olympique

(Suite de la première page.) » Mais en 1980 ils ont été sauvés grâce aux comités nationaux qui ont décidé de venir à Moscou en dépit de l'opposition de leurs gouvernements. Et à Los Angeles nous avons atteint une participation record grâce à la solidarité qui a joué pour les comit des pays les plus pauvres, en dépit de l'appel à la non-participation pour des raisons de sécurité - par des pays qui, de façon curieuse, ont fait accréditer quelque huit cents officiels et iuges. »

En clair, le président du CIO ne pouvait que se l'éjouir de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux de 1992, même si la capitale francaise entre en concurrence avec Barcelone, dont il a longtemps été un

Il nous a expliqué quel allait être le cheminement de la procédure : «Fin mars 1985, le CIO fera connaître aux différentes villes qui ont exprimé le désir d'être candidates le cahier des charges techniques qu'elles devront remplir. Elles auront alors une année pour faire parvenir leur dossier. Le choix définitif n'interviendra qu'en actobre 1986. »

L'usage veut que si la França retient l'attention du CIO pour le centenaire de l'appel de Coubertin, elle ne

#### RÉACTIONS

Après l'annonce de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques de 1992 (le Monde du 29 novembre), M. Nelson Paillou, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et cheville ouvrière de cette candidature, s'est déclaré très satisfait que dans le domaine du sport - un tel accord entre l'Etat et la Ville ait pu intervenir -. - Cette candidature tombe, de surcroît, à un moment opportun – alors qu'à l'étranger on commençait à douter – puisque, ce week-end à Lausanne, se déroulerd la session extraordinaire du CIO à laquelle seront présents les quatrevingt-quinze membres qui décide-ront, en octobre 1986, de l'attribution des Jeux. •

Pour leur part, les comités nationaux olympiques étrangers mettent l'accent sur le prestige de Paris et notent que sa candidature ne soulève aucune difficulté politique. Les autres villes candidates, New-Delhi, Brisbane, Barcelone, Amsterdam et Belgrade voient dans Paris un « concurrent sérieux », mais restent optimistes pour leurs chances.

#### LE PCF SE RÉJOUIT MAIS SE DIT PRÉOCCUPÉ

Au nom du Parti communiste français, M. Paul Laurent, secrétaire du comité central. « se réjouit qu'enfin la candidature de Paris à l'organisation des JO de 1992 soit rendue officielle », mais s'interroge sur des équipements envisagés. A ce sujet, il s'affirme « préoccupé » par certaines implantations. . Nous pensons, en effet, dit-il, qu'un tel projet doit prendre en compte harmonieusement à la fois les besoins des sportifs et les nécessités économiques et industrielles de la région d'Ile-de-France. C'est à partir de ce nécessaire équilibre et en prenant appui sur la population que nos élus et responsables agiront dans la prochaine période.>

pourra pas obtenir les Jeux d'hiver et les Jeux d'été en même temps. Mais pour M. Samaranch le principal probleme est d'une autre nature : « Nous rons surtout, alors, à choisir un pays à l'abri des problèmes politiques aussi bien nationaux qu'internationaux. ... Il ne veut pas avoir à affronter de nouveaux mouvements de Reste que le risque politique n'a

pas découragé les postulants. Selon M. Sameranch, cet afflux de candidatures pour 1992 est du au fait que l'organisation des Jeux ne paraît plus une entreprise aventureuse financiè rement : « Les Jeux d'hiver de Sara-jevo ont été bénéficiaires, et le Comité d'organisation de Los Angeles a réalisé un excédent dix fois supérieur à ce qu'il envisageait. c'est-à-dire 150 millions de dollars. Ce résultat est d'ailleurs tellement inattendu que nous avons demandé au Comité d'organisation californien de prendre en charge l'hébergement des délégations, car elles ont contribué à assurer le succès des épreuves. >

Si la rentabilité n'est plus un obstacle insurmontable à l'organisation olympique grâce notamment au gon-flement des droits de télévision, les Jeux n'en sont pas, pour autant, à l'abri de toutes les menaces. La remise en cause, par des responsables soviétiques, du site de Sécul pour les Jeux d'été de 1988 en est l'exemple : « Le choix de Séoul à été fait en 1981. Le problème entre les deux Corées était le même qu'actuellement. La question de l'horaire des finales en athlétisme, en gymnastique et en natation a été soulevée (1). Il appartiendra aux fédérations internationales de se prononcer sur ces dispositions techniques. La Fédération d'athlétisme a d'ailleurs déjà répondu nar la négative. Cela aura des répercussions sur le montant des droits de télévision. Mais le CIO doit honorer son contrat avec Séoul. 1

#### Une place pour l'Afrique et l'Asie

La fermeté du président du Comité nternational n'est cependant pas suffisante pour surmonter tous les obstacles : « Nous réunissons les 1° et 2 décembre, à Lausanne, une session extraordinaire pour déterminer les moyens d'éviter le renouvellement de ces crises. Nous allons reprendre nos démarches auprès de l'ONU pour obtenir une reconnaissance internationale qui permettrait

M. Samaranch doit aussi faire front aux critiques portées contre le recrutement par cooptation et le fonctionnement du CIO, critiques lancées de l'Est dans le but d'obtenir un glissement du pouvoir au sein du nouvement vers l'Assemblée des comités olympiques nationaux (ACNO). avaient un représentant au CIO, nous rencontrerions rapidement les mêmes difficultés que toutes les organisations internationales. Toutefois, il faudra faire une place à des pays d'Afrique et d'Asie où le sport commence à avoir une grande impor-

L'ancien diplomate, qui a visité plus d'une centaine de pays pour res-serrer les liens entre le Comité inter-national et les comités nationaux, adversaire, au troisième tour, sera sait que l'olympisme moderne n'est

pas synonyma de trève et que son avenir dépend de la détente internationale. Or, il fait preuve, à cet égard, d'un solide optimisme : « La situation ne peut qu'évoluer positivement, car personne ne peut souhaiter le maintien des tensions à leur niveau actuel. > C'est pour cela que le CiO a de nombreux projets, notamment la construction d'un nouveau siège et le développement de son action dans la secteur du sport pour les handicagés et celui de la culture.

#### ALAIN GIRAUDO

(1) Pour permettre la retransmission direct de certaines finales sur les Etats-Unis à une heure de grande écoute, les Américains ont proposé qu'elles soient disputées le matin, sovennant une augmentation importante des droits de transmission.

#### LE PROTOCOLE D'ACCORD FINANCIER

Le protocole d'accord financier signé mercredi 28 novembre par les négociateurs de l'Etat et de la Ville de Paris chiffre à 8 milliards de francs le coût prévisionnel de l'organisation des Jeux olympiques à Paris. Il fait ressortir, en fonction de diverses hypothèses, un excédent des dépenses sur les recettes de l'ordre de 2 mil-liards de francs. Ces 2 milliards seraient financés à raison de 50 % par l'Etat. 25 % par la Ville et 25 % par la région Ile-de-France. En cas de dépassement du déficit prévisionnel, l'Etat en supporterait 50 %, le financement public étant plafonné à 4 milliards de francs. En cas de bénéfice. celui-ci serait réparti dans les mêmes proportions entre l'Etat (50%), la Ville (25%) et la region (25 %).

#### Budget prévisionnel

DEPENSES • Equipements (5 milliards) : Equipements sportifs (3,1); Hébergement athlètes et journa-listes, centres de presse et équipement transport (1,9);

e Fonctionnement (3 milliards):

Frais de personnel, fonctionner du comité d'organisation (2) ; mement centres de presse, sécurité, assurances diverses (1);

TOTAL ..... 8 milliards RECETTES

Droits de télévision (hypothèse moyenne) (4); Ressources du sponsoring (1); Billetterie (0,35):
Produits divers (hébergement, monnaies, mêdailles, timbres)

ŤOTÁL..... 6 milliards

(0,65);

• TENNIS : Championnais d'Australie. - La Française Pascale Paradis a passé, jeudi 29 novembre, le deuxième tour des championnats internationaux d'Australie en bat-

l'Américaine Chris Evert-Lloyd.

### Vendredi 30 novembre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

- 11 h 20 TF 1 Vision plus. 11 h 50 La une chez vous. Feuilleton : Le jeune Fabre.
- 12 h 30 La bouteille à la mer. Journal. 13 h 45 A pleine vie.
- 16 h 5 Temps libre.... Au théâtre. 17 h 55 Mini-journal pour les jeunes.
- 18 h 10 Le village dans les nuaces.
- 18 h 30 Série : Danse avec moi.
- 19 h 40 Cocoricocoboy.
- Journal.
- 20 h 35 Formule 1 : Jane Birkin.

Emission de Teri Wehn Damisch.

Emission de M. et G. Carpentier. Un plateau entièrement féminin : autour de Jane Birkin, Kim Wilde, les Stars Sisters, Lio, Diane Dufresne... 21 h 50 Téléfilm : l'Année noire. D'après le roman de C. Castellaneta, mise en soène M T. Giordana, avec G. Desarthe, G. Amato, M. Foschi...

Le plan d'action du commissaire Spada, après la mort de Fugazza, est totalement modifié. Une seule solution pour ce play-boy tortionnaire : fuir l'Italie fasciste, mais Casella assassiné, Spada est sur le point d'être arrêté. Un feuilleton décoratif. 22 h 45 Photographie et société.

Emission de l'en wenn Damisen. Réalité de l'image ou l'image nous manipule (2º partie). Gisèle Freund, une des plus grandes photographes du siècle, analyse la réalité événementielle dans ses rap-ports avec sa représentation photographique : intelli-gence et sensibilité. 23 h 15 Journal. 23 h 35 C'est à lire.

#### 23 h 40 Clignotant.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

- 10 h 30 ANTIOPE.
- Journal et météo 12 h 10 Jeu: L'académie des neuf.
- 12 h 45 Journal. 13 h 30 Feuilleton : Les amours des années 50.
- 13 h 45 Aujourd'hui la vie. 14 h 50 Série : La légende d'Adams et de l'ours
- 15 h 40 La télévision des téléspectateurs.
- Reprise: Moi... Je. (Diffusé le 21 novembre). Itinéraires, de Sophie Richard.
- 17 h 45 Récré A 2.
- 18 h 30 C'est la vie.
- 18 h 50 Jau : Des chiffres et des lettres. 19 h 15 Emissions régiona
- 19 h 40 Le théêtre de Bouvard. Journal. 20 h 35 Série : Allô Béatrica.

De Y. Lambert et A. Kantof, réal. J. Besnard. Avec N. Courcel, D. Ceccaldi, A. Consigny...
Troisième épisode : Béatrice est confrontée avec les dures réalités de la production télévisée. Archétype de la femme moderne, fougueuse et séduisante, Béatrice enquête. Une comédie légère, bien jouée.

21 h 35 Apostrophes. Magazine littéraire de B. Pivot. Magazue interaire de B. Prvol.

Sur le thème « Recherches et filatures », sont invités :

Alain Borer (Rimbaud en Abyssinie ; Un sieur Rimbaud
se disant négociant), Michel del Castillo (la Gloire de

Dina), San Antonio (Faut-il tuer les petits garçons qui
ont les mains sur les hanches?), Henri Vincenot
(l'Œavre de chair).

22 h 50 Journal. Ciné-club (cycle japonais) : Voyage à

Tokyo.
Film japonais De Y. Ozu (1953), avec C. Ryu, C. Higashiyama, S. Hara, S. Yamamura, H. Sugirama (v.o. sous-tirtée. N. Rediffusion).
Un viell homme et sa femme se rendent à Tokyo pour visiter lours enfants. Ceux-ci, dérangés dans leurs habitudes, les accueillent avec réticence. Histoire intimiste traitée, par une mise en scène ascétique, comme une méditation sur la rupture des liens de famille, la vieillesse et la mort. Admirable.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

17 h Télévision régionale. Programmes autonomes des douze régions. 19 h 55 Dessin animé: Lucky Luke.

20 h 5 Les jeux. 20 h 30 D'accord pas d'accord (INC).

20 h 35 Vendredi : Etre juif à Moscou. Magazine d'information d'André Campana.
Un reportage du magazine TV Aktuelt (Copenhague)
tourné en Union soviétique en août 1984, sur la condition des Soviétiques de confession juive. Sont-ils nombreux à vouloir quitter l'URSS? Succession d'interviews, de témoignages, de certains membres de la

ité juive de Mos un visa, les conditions de vie dans un régime totalitaire. 21 h 30 Journal.

21 h 55 Téléfikm: le Petit Manège.
Un conte de G. Rozes, d'après une idée de M. Rouzière, Réal. D. Tragarz, avec J. Franval, V. Zaoui, Y. Gilot...
C'est l'histoire d'une amitié entre une petite fille, Cynthia, et un vieux forain retraité, Moustache. Celle, aussi, d'un manège de chevaux de bois entreposé des la crouve de Moustache et qui me (opetimes plus de la crouve de Moustache et qui me (opetimes plus de la crouve de Moustache et qui me (opetimes plus de la crouve de la crou aussi, a un munege de crieveux de bina contepuse tamis de grange de Moustache et qui ne fonctionne plus. Mais, pour le bonheur de sa petite amie, le vieux forain va le refaire tourner. Une bonne idée d'histoire un peu mysté-rieuse et fantastique. On lui reste malheureusement

Les cinq minutes d'écologie mentale de Muse Dalbray. 23 h 6 Prélude à la nuit.

#### **CANAL PLUS**

7 h 9, M. Denisot ; 9 h, Clémentine tango, film de C. Roboh (comédie de mœurs) ; 10 h 45, Les chemins de la cocaîne ; (comédie de mœurs): 10 h 45, Les chemins de la cocaîne; 11 h 40, Hill Street blues; 12 h 25, Soap; 13 h 5, Jeu; 13 h 30, isaura (et à 18 h 40); 14 h 5, J'ai épousé une ombre, film de R. Davis (suspense): 16 h, El, film de L. Bunuel (drame); 17 h 25, Mister T; 18 h, Surtout l'après-midi; 19 h 15, Tous en scène: 20 h 5, Top 50; 20 h 30, L'Australienne; 22 h, Le refrain de mon cœur, film de W. Lang (comédie musicale); 23 h 50, Tous en scène: 0 h 40, La Bête, film de W. Borowczyk (érotique); 2 h 15, La bailade de Narayanna, film de Sh. [mamura (drame); 4 h 20, Les KO de Canal Pius; 5 h 20, l'Éventreur de New-York, film de L. Fulci (épouvante).

#### FRANCE-CULTURE

7 h Le goût du jour. 8 h 15 Les enjeux internationaux. 8 h 30 Les chemins de la connaissance : pour vivre ici... cinq portraits domestiques (et à 10 h 50 : la tradition japo-naise et la mort volontaire). 9 h 5 Matinée du temps qui naise et la mort volontaire). 9 h 5 Matthee du temps qui
change : géopolitique; la militarisation de l'espace.
10 h 30 Musique : miroirs (et à 17 h). 11 h 10 L'école
hors les murs. 11 h 30 Feuilleton : la nomination.
12 h Panorama. 13 h 40 Ou commence... le retour de
Gide. 14 h Un livre, des voix : « la Ville sans miroirs », de
Hubert Haddad. 14 h 30 Sélection Prix Italia : les Frères
de la muit. 15 h 30 L'échappée belle : figures de l'aventure
(Anits Conti, océaniste) : télex; terre des merveilles.
17 h 10 Le pays d'ici : en diroct d'Agde. 18 h Subjectif.
19 h Les grandes avenues de la science moderne : l'union 19 h Les grandes avenues de la science moderne : internationale des télécommunications. 20 h Mu

mode d'emploi : Vincent d'Indy.

20 h 30 « Le bal à l'époque romantique », de D. Barberis.

21 h 30 Black and bine : en passant par l'Espagne.

22 h 30 Nuits magnétiques : quatre hôtels.

#### FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-MUSIQUE

2 h Les mits, de France-Musique. 7 h 10 Actualité du disque. 9 h 8 Le matin des musiciens: Jan Pieterszoon, Sweelinck ou la modalité allemande. 12 h 5 Concert (donné le 8 mars au Théâtre municipal de Metz), œuvres de Duparc, Strauss et Schumann, par l'Orchestre phitharmonique de Lorraine. 13 h 32 Les chants de la terre. 14 h 2 Repères contemporains: œuvre de G. Enesco. 14 h 30 Les enfants d'Orphée. 15 h Verveine-scotch: Création groupe de recherche et d'improvisation musicale de Marseille; Scotch, livret à moi-même... 17 h Histoire de la musique. 18 h L'imprévu en direct du studio 119, actualité lyrique. 19 h 15 Le temps du jazz: clavier bien rythmé, interméde, feuilleton, Eric Dolphy. 20 h Avant-concert: «Concerto pour flûte et harpe», de W.A. Mozart.
20 h 30 Cycle d'échanges franco-aflemands, émis de Baden-Baden: Russianet Ludmila, ouverture de «Glinka»; «Concerto en la mineur pour violon et orchestre», de A. Dvorak, «Concerto pour orchestre», de B. Bartok, par l'Orchestre symphonique du Südwestiunk, sous la direction de E. Tchakarov, et V. Hudecek, violon.
22 h 22 Les soirées de France-Musique: œuvres de Purcell, Chopin, et musique traditionnelle.

# FOREAUX TISSUS -10%-20%-30% SUR UNE SÉLECTION DE TISSUS, VOILAGES,

PASSEMENTERIES DE GRANDES MARQUES. Bayer Fibres • O.A.L. • La Filandière • Les Tissages de Ligny • Houles • Laura Lancelle Jab • Urgé • Plein Jour • Chamdor • Taravel • Triomphe • Ondine • Gérard Thévenon

DU 28 NOV. AU 15 DÉC. (2º ÉTAGE) AU BON MARCHÉ

Métro Sèvres-Babylone. Parking.



onsieur le l'AITES D(

LA FORM THE RESERVE AS A SECOND AN THE RESERVE THE RESERVE THE PARTY OF THE PA 1

LA FORA

The state of the s THE PERSON NAMED IN 192 77 7 75 75 75 75 THE REAL PROPERTY. i management and (注 對源 NA AND THE PARTY 

> 11/1 LE RO · Water --

. . .

In Page . 1 

4.4

FAUT REDR

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

# LEORGANISATION DES JO DE 1992

# **elympique**

SERE WEST MAIS

THE RESERVE THE PROPERTY. te de televoluis de 治療域 海北 ミア・中

linesis dida irrasisk **正在 生物 第4 地域** بالله والمحافة المحألة فالطبينية

# Marie Alique

STATE OF LAND AND THE PERSON NAMED IN HALLEST STATE OF PARTY MATERIAL OF ANY PARTY AND ADDRESS. \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* properties out the chi **经数据,包括"一种政策等等等** 

en in mar is all and an STATE OF THE PERSON ANIMA CARROLLINGS res in the second 第二章<u>的</u>基本的中心,通

BOWER. Or, Hifer presse. **वै अन् इत्याविक सहा**रतस्थ्यातः 👝

# ALAIN GIRA COO

(6) Pour permette a tenflater de censue. Etate Dan & ber bereit qu'elles sevent dir cire

## LE PROTOCOLE D'ACCORD FINANCIER

catalan seran seran Market Control Services (翻集), 超 40年 1000

# Budget previsione

fairt to:

हे अञ्चल हो **स्टिश्चिक व्या**क्ष स्थापन व्याक्ष स्थापन

Bergeren auch er er MARKET AND LONG TO A TO SE

Tartiger der eller bei eine

Bauman Challe

tellermetermans of the

DE TISSUS, VOILAGES, GRANDES MARQUES.

Maria Modes CHARLE CHARLE

# Monsieur le ministre de l'Education nationale, FAITES DONC CE QUE VOUS DITES

# **DUS DITES**

# LA FORMATION DES JEUNES

« La France n'a pas d'avenir si elle ne porte pas toujours plus haut le savoir et la capacité de ses enfants. » (31 sout 1984) « La modernisation requiert un niveau de formation générale plus élevé et davantage de qualification. » (31 août 1984). « Notre pays souffre d'une insuffisance de diplômés au niveau du baccalauréat. » (19 novembre 1984).

VOUS FAITES

Au collège, les élèves seront si nombreux dans vos groupes de niveau qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Les faibles resteront faibles, comme dans les filières. Vous vous résignez, pour l'avenir, à leur éviction du collège dès la 5°; et prenez le risque de renforcer un barrage à l'entrée en seconde. Vous privez les lycées d'enseignement long de leur vocation à donner un métier qualifié, et en limitez pour l'essentiel l'accès aux élèves qui iront au delà du bac.

# LA FORMATION DES PROFS

« Tout le monde doit comprendre que l'efficacité de notre système éducatif dépend avant tout d'une bonne formation initiale et continue des maîtres. » 119 novembre 1964.

« Tous les enseignants doivent disposer d'une solide maitrise de la ou des disciplines qu'ils enseignent et d'une formation professionnelle incluant la didac

« La formation continue n'a pas encore la place qu'elle devrait avoir dans l'Education nationale. Elle concerne tous les per-

« Lai décidé de mettre en œuvre un plan ambitieux de for-SOTTIELS. IN 16 novembre 1984). mation continue des professeurs de collèges. » (19 nov. 1984). Vous décidez que les enseignants des L.e.p. et une partie de ceux des collèges continueront, de façon définitive, à être recrutés sans la licence universitaire. Alors qu'il faudrait la

Votre plan de formation continue ne cherche d'ailleurs qu'à compenser les carences de formation initiale. C'est donc indéfiniment que le cercle va se poursuivre : les certifiés, agrérés, adjoints d'enseignement seront pour la plupart indéfiniment privés de formation continue.

# LE ROLE DES PROFS, LEUR SITUATION

# « Notre système éducatif a besoin d'être amélioré, rénové et

« La lutte pour réduire l'échec scolaire et élever le niveau de dynamisé. » (31 ault 1984). formation des jeunes est la plus belle des tâches. » (19 nov. 84) « Le corps enseignant exerce un métier difficile qui requiert rue desuge combetence et pearcorb que devorament. Ou ue sait pas assez que c'est un travail pénible nerveusement et

psychologiquement. » (4 septembre 1994). « Il faut qu'une plus juste place soit faite aux ensaignants dans la Nation, à la hauteur de leur responsabilité et de la difficulté grandissante de leur métier. Cette revalorisation du rôle des enseignants, c'est ensemble que nous l'accomplinons. »

« Le gouvernement accorde à l'école une priorité qui se maiquera dans les choix budgétaires. » (31 août 1994).

Votre budget ne permet pas d'améliorer le service public, et d'accueille correctement tous les jeunes. Vous annoncez une augmentation généralisée des effectifs par classe, la suppres sion d'enseignements et du travail en petits groupes. Et vous organisez un alourdissement du service des enseignants les plus qualifiés, au lieu d'améliorer la situation de tous. Votre ministère lui-même le reconnaît ; les salaires des profs sont dévalorisés de 63 % par rapport au secteur privé. Mais vous décidez de laisser la situation en l'étal.

Des milliers de profs vivent séparés de leur famille, de leur région, ballottés sans cesse d'un établissement à l'autre. Et vous prévoyez d'augmenter le nombre de ceux qui n'ont pas

A dégrader les conditions de l'enseignement vous compromettez gravement l'effort de qualité et de lutte contre l'échec dans lequel les enseignants s'investissent pour faire réussir tous les jeunes.

# IL FAUT REDRESSER LA SITUATION! IL N'EST QUE TEMPS!

mation auquel le S.n.e.s. a appelé à verser les personnels des collèges, lycées, C.i.o. Soutenez son action : CCP n° 3101.99.D Paris. majorité des personnels de second degré long (collèges et lycées).

Cette page a été financée par un fonds national d'action et d'infor- Le Syndicat national des enseignements de second degré (classique, moderne, technique) regroupe, avec ses 75 000 adhérents. la



# MÉTÉOROLOGIE





Evolution probable du temps prévu en France entre jeudi 0 beure et ven-

Entre l'anticyclone d'Europe de l'Est et la profonde dépression du sud de l'Islande, s'organise un flux rapide du Portugal à la Scandinavie. Conséquence, c'est de l'air très doux pour la saison qui va évoluer sur la France. Les saison qui va evoluer sur la France. Les zones pluvieuses du proche Atlantique, freinèes dans leur progression vers le continent, limiteront leur activité aux régions de l'extrême Ouest.

Vendredi : sur une grande partie de la France, le vent de sud à sud-est se fera sentir, et sera particulièrement sensible sur la façade atlantique et le midi toulousain (Autan). Avantage, pas de brouillard et des températures déjà clé-mentes au lever du jour : 8 à 10 degrés sur l'Ouest : 5 à 8 degrés ailleurs, excepté sur les régions du nord-est où la fraicheur se fera encore sentir, 2 à 3 degrés, localement 0 degré.

Comme type de temps, ce sera sou-vent agréable pour la saison, avec du soleil sur la majeure partie du pays. Deux exceptions : de la Bretagne aux Landes, ciel chargé avec quelques pluies qui se renforceront en soirée. Près du golfe du Lion, les nuages seront souvent abondants et le soleil aura du mal à per-

Au milieu de l'après-midi, il fera doux : 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 16 à 18 degrés sur la moitié sud, souvent plus de 20 degrés près des Pyrénées.

La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, le 29 novembre, à 7 heures, de 1018,9 millibars, soit 764.2 millimètres de mer-

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours

# **PARIS - TOUR EIFFEL** SALON DES **ANTIQUAIRES**

23 NOVEMBRE 2 DECEMBRE

Sous chappees chauffe **CUAL BRANLY** (Part Stens, Incore in Joseph Steller Tig.: 18 19/2019 - Sept. Oper 19-10/2014

# PRÉVISIONS POUR LE 30 NOVEMBRE A 0 HEURE (GMT)



**UN CHRYSANTHÈME** 

DE 1 028 FLEURS

**CULTIVÉ EN TOURAINE** 

Il s'appelle Marcel, il a plus

de mille têtes, il culmine à

2.11 mètres pour un tour de taille de 6.37 mètres et boit

10 litres d'eau par jour. Il s'agit

du plus gros chrysanthème du

monde parvenu à maturité en

onze mois à partir d'une tige de 10 centimètres. Ce géant pousse

chez M. François Santini, direc-

teur d'une société d'engrais, qui

utilise ses serres de Fondettes

(Indre-et-Loire) comme un

laboratoire, afin d'améliorer la

Cet amoureux des chrysan-

thèmes déplore qu'on associe

cette fleur presque exclusive-

ment à la Toussaint, à cause de

sa période de floraison. Il s'est

fait en tout cas une spécialité de

ces énormes chrysanthèmes qui

poussent sur un seul pied. L'an

dernier, il avait réussi à faire

sortir 688 fleurs; mais cette

année il bat largement le record

seul bouton par tige. - (Cor-

resp.)

formule de ses produits.

de la journée du 28 novembre; le second, le minimum de la auit du 28 novembre au 29 novembre): Ajac-cio, 18 et 6 degrés: Biarritz, 20 et 7; Bordeaux, 10 et 5: Bourges, 12 et 4; Brest, 13 et 10; Caen, 14 et 7; Cher-Brest, 13 et 9; Clermont-Ferrand, 15 et -4; Dijon, 10 et -2; Grenoble-St-M.-H., 13 et -1; Grenoble-St-Geoirs, 15 et 1; Lille, 9 et 7; Lyon, 14 et 4; Marseille-Marignane, 15 et 4; Nancy, 9 et 2; Nantes, 15 et 8; Nico-Côte d'Azur, 17 et 7; Paris-Montsouris, 10 et 8; Paris-Orly, 8 et 8; Pau, 20 et 0; Perpignan, 13 et 3: Rennes, 15 et 9; Strasbourg, 10 et - 2: Tours, 10 et 7; Toulouse, 14 et 2: Pointe-à-Pitre, 29 et

Températures relevées à l'étranger : Alger, 18 et 4; Amsterdam, 9 et 7; Athènes, 18 et 10; Berlin, 7 et 4; Bonn, 7 et 1: Bruxelles, 8 et 8: Le Caire, 24 et 14; iles Canaries, 24 et 16: Copenhague, 7 et 6: Dakar, 25 et 21; Djerba, 20 et 15; Genève, 10 et - 1; Istanbul, 9 et 5; Jérusalem, 17 et 9; Lisbonne, 16 et 10; Londres, 14 et 10; Luxembourg, 6 et 4: Madrid, 15 et - 2: Montréal, 15 et 0: Moscou, - 4 et 23: Nairobi, 24 et 16: New-York, 17 et 9: Palmade-Majorque, 17 et 3: Rio-de-Janeiro. 25 et 21: Rome, 18 et 5; Stockholm, 6 et 5; Tozeur, 21 et 11; Tunis, 19 et 12.

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale. |

## -*PARIS* -----

# Rendez-vous rue Royale

Comme chaque fin d'aumée, la rue Royale – une des plus prestigieuses de Paris – sera en fête jusqu'au 5 janvier 1985, elle célèbrera les cent ans d'automobile française. Les piétons pourront se promener sons une vofite lamineuse reproduisant quatorze modèles de voiturne françaises anciennes (Bugatti, Renault, Panhard, Levansor, Deiahaye, Delage). Les vitrines des commerçants exposeront des maquettes et modèles de voitures surquettes et modèles de voitures surle thème - l'Art et l'antomobile ».

thème - l'Art et l'automobile -. Longue de 282 mètres, large de 22,80 mètres presqu'aussi célèbre que les Champs-Elysées proches, la rue Royale a souvent changé de nom selon les aléas de l'histoire. Chemin des remparts au dix-septième siècle, chemin des Fossés-des-Tuileries en 1714, rue Royale des Tuileries en 1768, rue de la Ré-

**DOCUMENTATION** 

ANNUAIRE DE LA TÉLÉCOPIE. -

La direction générale des télécom-

munications vient d'éditer un an-

nuaire de la télécopie comprenant

les noms de cinq mille entreprises (le nombre de télécopieurs actuel-

lement en service est estimé à

vingt mille). Les utilisateurs sont

classés par département. Les ca-

ractéristiques des matériels sont mentionnées. On peut d'ores et

déjà s'inscrire pour la prochaine

edition à l'Annuaire de la téléco-

pie, service national de l'édition

des annuaires des télécommunica-

tions, 182, rue Lecocq, 3306 Bor-

\* Centre de répartition et de vente des annuaires, 91308 Massy Cedex. tél. (1) 256-29-35. Prix :

10 F. L'annuaire est remis gratuite-

**EXPO-ANIMATION** 

PRÉVENTION. — La Caisse régio-nale d'assurance maladie d'ile-de-France (CRAMIF) organise, du

3 au 8 décembre, dans la salle des

échanges Châtelet-les Halles, une

exposition sur le thème : « L'amé-

lioration des conditions de travail

et la prévention des risques pro-

VENDREDI 30 NOVEMBRE

l'église Saint-Paul Saint-Louis,

M<sup>me</sup> Garnier Ahlberg (Caisse nationale des monuments historiques).

«La Sorbonne», 15 h 30, 46, rue Saint-Jacques (P.-Y. Jaslet).

Les Templiers », 15 heures, métro Temple (M.-C. Lasnier).

« Saint-Roch », 15 heures, 236, rue Saint-Honoré (Paris et son histoire).

Le quartier de l'Horloge ... 15 heures, 2, rue du Renard (Paris

« Le Marais », 14 h 30, métro Saint-

« L'Opéra », 14 heures, haut des mar

« Ateliers de la Monnaie », 14 h 30,

11, quai Conti (Visages de Paris).

LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER

Grand Palais (D. Bouchard).

Paul (Résurrection du passé).

ches (Tourisme culture!).

autrefois).

· Le Douanier Rousseau », 17 h 45,

Au Marais . 15 heures, devant

PARIS EN VISITES-

fessionnels. 3

ment aux personnes inscrites.

EN BREF

volution en 1792, rue de la Concorde en 1795, elle devint enfint en 1814 rue Royale-Saint-Honoré. En mai 1871, sous la Commune, elle Camba en partie.

C'est au numéro 2 (l'actael Hé-tel de la marine) qu'eut lieu en 1792 le plus grand « casse » de l'histoire : le vol des bijoux de la Couroane, dont le célèbre diamant le Régent (137 carats), du nom de son acheteur, Philippe d'Orléans régent de France de 1715 à 1723. Mª de Staël y tint des assem-blées littéraires très fréquentées, Chateaubriand, Claude Bernard et

Alphonse Allais y vécurent. De 1865 à 1961, elle abrita le café-restaurant le Weber qui avait pour cilents Alphonse Dandet, François Coppée, Marcel Proust, Debussy et Curnonsky.

**GUIDE** 

TESTAMENT OU DONATION. -

Comment tester, quelles sont les différentes formes de testa-

ments? Comment faire une dona-

tion entre vifs ? C'est à toutes ces

questions et bien d'autres que répond le guide Testament ou dona-

tion ? Comment choisir ? Com-

ment faire ? qui comporte, en

IMPOTS EN BAISSE. - Payer

moins d'impôts tout en respectant

strictement la loi, c'est possible.

en combinant les avantages fis-

caux auxquels donnent droit cer-

taines dépenses et certains place-

ments. Pour vous aider, le Crédit mutuel publie un guide gratuit de 36 pages, intitulé *Dix Mesures* 

\* Disponible dans toutes les caisses de Crédit mutuel et à la Confédération nationale de Crédit mutuel, 88, 90 rue Cardinet. 75487 Paris cedex 17. Tél. (1) 766-

pour payer moins d'impôts.

modèles types.

# 123456789

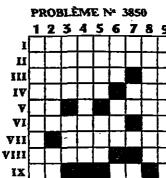

MOTS CROISÉS-

HORIZONTALEMENT

I. La profession de sommelier en offre de sérieux. - Il. Nid de plumes avec lequel Corneille a beaucoup pondu. - III. Victimes d'un certain ras-le-bol. Pronom ou partie de pronom. – IV. Offre ses richesses à celui qui s'est trouvé longtemps sur le sable. Grande dame ou petite société. - V. Témoignage du bon plaisir. Recoivent les commandements et non les ordres. - VI. Comique troupier. Ouvrent le score. -VII. Usage remontant souvent du fond des âges. - VIII. Agent restric-tif. Préposition. - IX. Copulative. Pour beaucoup, c'est la sin. -X. Fait la loi dans le monde entier. - XI. Trop verts et bons pour des

### VERTICALEMENT

1. Trop d'eau ou trop de feu. -2. Incommode la vue ou accommode le gout. Mathématique chirurgicale. - 3. Membre actif d'un corps constitué. On y est constamment fourré. Démonstratif. - 4. Jeune étourneau ou petit fou. Sortent d'un reve. - 5. Ils ont alimenté des séquences de John Ford. Participe passé. Dans « Siegfried ou « Parsitales - des États-Unis. - 7. Manifespris dans la taxe. - 9. Des ans, l'irré-

## Journal Officiel-Sont publiés au Journal officiel

du jeudi 29 novembre : DES DÉCRETS

 Relatif à l'exercice du contrôle médical de la Sécurité sociale dans les établissements, services et institutions sanitaires et médico-sociaux recevant des bénéficiaires des differents régimes obligatoires d'assurance-maladie.

Portant approbation d'une disposition des statuts de l'Agence pour a prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construc tion, en application de l'article pre-mier (4°, b) du décret du 14 février 1959 modifié.

DES ARRÊTÉS • Fixant le prix d'achat des bet-teraves de distillerie, des alcools de betterave, mélasse et divers du contingent et hors contingents pour

la campagne 1983-1984. Relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985.

# outre, en fin d'ouvrage, plusieurs goujats. \* Editions du Puits Fleuri, 22. avenue de Foutainebleau, 77850 Hericy. Prix : 76 francs, 8 francs de

fal ». – 6. Voisine d'une Crête en Egée. Contre-filet. Lima ou « capitation d'une gorge déployée. Posses-sif. Accentue l'éclat des cuivres. -8. Sujet de plus en plus répandu dans les bandes des cinés. Sont comparable outrage...

### Solution du problème nº 3849 Horizontalement

I. Costumier. - II. Opiomanie. -III. Ut. Madone. – IV. Risorius. – V. Toi. Cita. – VI. In vivo. Es. – VII. Amollis, – VIII. As. Pleine. – IX. Faust. - X. Ecrit. Roi. -XI. Mareyeur.

# Verticalement

1. Courtisane. - 2. Option. Cm. - 3. Si. Siva. Fra. - 4. Tomo. Impair. - 5. Umar. Volute. -6. Madicoles. - 7. Inoui. Litre. -8. Einstein. Ou. - 9. Rée. Asseoir.

**GUY BROUTY.** 

# **CONFÉRENCES**

L'INSTITUT FRANÇAIS D'ANA-LYSE TRANSACTIONNELLE (IFAT) organise le mercredi 5 decembre à 20 h 30, au 18, rue de Varenne (métros Bac ou Sèvres-Babylone) une conférence de Vincent Lenhardt sur l'intégration de l'analyse transactionnelle et de bio-énergie. Prix : 45 F (35 F pour les étudiants).

# \*annonces associations

# Sessions et stages.

Apprentissage efficace, rapide joyeux par la suggesto pédagogis à sa source française. Tél.: 326-22-64. STAGES D'INFORMATIQUE

olable in in them. I well a party du 19/1/85. Cours du soir : à party du 19/1/85. Cours du soir : à party du 11/12/84. Stage intensif : 17-21/12. « Introduction à la micro-informatique en mileu professionnel ». Stage gestion de basse de données : à party du 12/1/35. Demandez notre documentation ou passez nous voir nous vor. I.C., 71 bis, rue de Vaugkerd 75006 - TéL : 544-05-14

LES ATELIERS D'ÉCRITURE ELISABETH BING

documentation sur demande. Merci de joindre 4 t. à 2,10 F B.P.G. 245,75227 Paris Cadex 05 Randon, ski de tond haut Jura, au-tour veliée de Jous, ciéo, et ret. Vel-lorbe. Fin janv.-fin mars 1985. 1395 F/sem. Ass. Lorraine-dura, BP 267, 57006 Metz Co-dex 1, Tál. (8) 752-57-98 ap. 18 h. STAGES DE FORMATION
A LA MICRO-INFORMATIQUE
ET A LA TELÉMATIQUE
Durée : 160 heures. 1° session : janver 1985. Stages
agr.: DEFA/form cont.
Tous rons. Philippe Bedeau,
Centre X2000 Les Corellee
13, pl. les Corolles, 92400
Courbevoie - Tél. 773-84-07. Stage mirae et masque à Paris. 4 jours. Vacances scol. Noël. Ouvert à tous. 500 F. Rens. Cirque de l'Amour, 264-31-18.

# Appel-

Asso. la Communauté franco-polonaise rech. local 40 m<sup>2</sup> env., Paris. 306-92-26. Redio-Sohdamosc rech. local urgent 50 m² env., Paris, tél. apr. 18 h : 461-49-53.

PALESTRE ET ISRAEL VIVRONT (Comité Bhône-Alpas)
Marcradi 28 novembre à 20 h 30, «laraël et les Palestiniens». Scirrée-débat avec André Barthélémy, au retour d'un voyage en Palestrue (Israèl et Cajordanie).
54, nue Paul-Verlaine 89 100 VILLEURBANNE

Vous pouvez échanger votre maison ou votre appartement France, Étranger, «Séjous», Monique Baudier, 13770 Venelles, (42) 61-05-57.

 Prox de la ligne 25 F TTC (28 signes, lettres ou especes). Veudez merrionner l'année et le numéro d'inecription au J.O.
 Chèque libelé à l'ordre de Régio-Prese LMA et à adresser au plus tard le joudi pour perution du mardi daté mero Presse LMA, 7, rue de Monttessuy, 75007 PARIS.

### avec 1 028 fleurs. De couleur violet et rouge, ces fleurs ne pèsent pas moins de 150 kilos. La plante phénomène demande beaucoup de soins et d'engrais. Il faut quatre heures pour la boutonner en laissant un

Commune rurale sans ressources re-cherche bienfalteurs suscept, appor-ter add financement foyer rural inte-générations. Contact: marile de Chanese, 07310 (Artiôche).

# Conferences

PALESTINE ET ISRAEL VIVRONT

# **Echanges**

**VACANCES 85** 

VACANCES ÉCONOMIQUES, éch. de réed.: Fr., USA, G.-B., Esp., h., Port. DK INTERLINK, BP 1124, 68203 Lyon Ced. 1. (7) 839-35-45.

### loterie nationale TOUS CUMULS COMPRIS. AUX BILLETS ENTIERS TERM! NAISONS FINALES ET NUMEROS SOMMES GACHEES 200 6 186 500 1 6 481 2 100 7 136 2 000 02 351 10 100 058 896 1 000 000 74 581 125 751 4 000 100 200 200 7 4 497 2 000 292 9 707 2 000 2 372 500 84 517 10 500 422 500 5 722 2 000 200 70 832 10 000 8 500 2 000 60 728 10 000 3 8 613 2 000 30 353 10 000 100 9 200 21 919 10 100 57 499 4 7 614 2 000 74 159 10 100 95 764 10 000 320 500 0 635 685 370 500 5 860 500 500 0 265 2 000 2 000

22 27 6 8 11 (10) DU MERCREDI POUR LES TIRAGES DES MERCREDI 5 ET SAMEDI 8 DECEM VALIDATION JUSQU'AU MARDI APRES-MIDI TRANCHE DES CRISTAUX

OCCIO NOTIONOLE LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER AUX BILLETS ENTIERS Le réglement du TAC O-TAC ne prévoit acces cumul (J.O. du 19/08/84) 332421 - 4 000 000.00 F 0 3 2 4 2 1 132421 les numéro approchants à la centai 232421 50 000,00 F 4 3 2 4 2 1 5 3 2 4 2 1 6 3 2 4 2 1 Les numéros approchants aux

| Ì | Dizames de<br>mille | Mile   | Centaines | Duzaines | Unités | gagnent   |  |  |  |  |
|---|---------------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--|--|--|--|
| I | 302421              | 330421 | 332021    | 332401   | 332420 |           |  |  |  |  |
| ł | 312421              | 331421 | 332121    | 332411   | 332422 | ĺ         |  |  |  |  |
| 1 | 322421              | 333421 | 332221    | 332431   | 332423 | ļ         |  |  |  |  |
| ŀ | 342421              | 334421 | 332321    | 332441   | 332424 | ء ا       |  |  |  |  |
| ł | 352421              | 335421 | 332521    | 332451   | 332425 | 10 000.00 |  |  |  |  |
| l | 362421              | 336421 | 332621    | 332461   | 332426 | 1         |  |  |  |  |
| ì | 372421              | 337421 | 332721    | 332471   | 332427 | •         |  |  |  |  |
| Ì | 382421              | 338421 | 332821    | 332481   | 332428 |           |  |  |  |  |
| İ | 392421              | 339421 | 332921    | ,        | 332429 |           |  |  |  |  |
| ı | 222.12.1            |        | COLUE !   | 332491   | 332423 |           |  |  |  |  |
| ļ | 1                   | . ==   | 4 2 1     | 1        |        | 5 000,00  |  |  |  |  |
| l | Tous les billets    | 1 4    | 2 1       | ı        |        | 1 000,00  |  |  |  |  |
| l | Se terminant        | 1 ===  |           | j ga     | ignent | 1 000,00  |  |  |  |  |
| ŀ | p>                  | 2      | <u> </u>  | - 1      | [      |           |  |  |  |  |

1

DU MERCREDI

100,00 F

احكذا بن الاحل

ECHE(

Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Commit

The second secon

the state of the state of the state of and the same of the game

A CONTRACTOR STATE

الأنكالأ في يا جانبه للطور " احدا

Land Commence &

the second second second and the second of the second of the second

ing waysharin ™en i

gergen i Gregoria

والإطارة والمراكز المسيح ورارا سأري

The grant of the section

فالمتطاع والأناء والأران للمتواري

1 (4.67) # 7 10 10 10 10 10

Carphysian and the second

Committee of the secretary of

مسا پينون ده د د ميلود د د د

والوائية ومراهمة والرابع أفالتا

and the second second

the transfer of the state of

the said while Bridgers

化水水 化氯化铁 建第一字符

يان مورود المجيد بالاستان المان المعادم المان 
ta i sa napa dan jaga Mangan. Mata i sa dan Salaman Masan.

يطار والمحق المكافهات المستحد فللمستحدث المسالين

يهامشاور دراعها والمستعدان

التعقيم ولاء المجاليات

والمعارض والمعاري أوالي والمعاري

and the second

and the Contract of the Contra

ومعلوه للعلي البدياني

Company of the Section of the Company

1.7 mg/m 1944 and the second second

Kasperov survit and the second section of is my british a

Street Street Harris The state of the s The second of the second of the or the tention of والمواشفوف والأراء أواجه أبرأت يقديم بالعاب المحار

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Yest - Yest The work to be the 1 10 a = 18, 2, 44 There was the company

- I LTLAMA THE PLANE OF --- Emily West \*\* ₹\*\*\*

1000 7 5 (4) 第二次

The Apple

9

# we floyale laties en 2782, ene de la

MOTS CROIS

11

111

IV

V1

V11:

VIII.

17

.

X

144.46

1 12 15 10

ATTACK TYPEST

de se de -

C2-11-1-

4.46.6. . . .

Aird or had to

fored then agree

Pomit neu.

X Fan .4 2

ومعار بيافة

til French

+ X1 True .....

A Property

a. Takakana dan

阿里姆人 说话

A157 1221

elagerer . . .

Payal Com.

**\$**≱100 € 100 €

fette Carte in the

精制品 層形

6 5 5 8 V

\$0.50

議事者 which star is not

Officials and a

Carrier tall to

Compared the

Solution du :

f. .

Property to be

1231567

ballen en 1792, ene de la section entle 1792 ene llegale-maist-thomas (1792 ene llegale-maist of Mary my des marches, while the startes, when the foremander, we be the forested at me siles i skurtet. tion a state, the street to tentional is bridge and and these Algebraic transfe, the Copper Stored Proof, the selections.

SHOE PAS OU DOMATION ...

The same of the last last S SHEET SE ISSE Company and the days E MANAGER ! C met & Chical Chic CONTRACTOR OF SHAPE PARTY OF THE PARTY OF TH the or species for property on some THE RESERVE THE PARTY OF THE PA le l'Antonie de Parly Chroni-delles de L'annochtique, l'Acta-dies, from le Parles, l'Indonésie.

THE BASIS - Payer Pro C Cappe to the Cappedign Charles & to cast proofie of bridge at stations to PARTY STATE OF THE MANUAL OF STREET

the season of globa gratur me IN WHAT IS MAKEN FREE STATE STATE Williams to the second of a few second of a fe

The first year print. In Court

MNAL OFFICIEL

Awad Miles **美人教育** AND A COMMENT OF STREET AND ASSESSMENT

the second second days 13. I have WHEN THE TAKEN IN WAST. Printed of States of States THE PROPERTY OF GIVE The department of the Part of

HAND THE PARTY OF THE PROPERTY OF STREET Allemania de Carecia prothe state of the state of 

Ç**arında**tırını ikanızı THE ROLL OF STATE OF SELECT CR 400 CR 61 CR 62 The Marian Committees of the Paris HART THE PARTY OF

t de platement de restricte Ber A Marie Plant du I MARCHINEN 1785 A PARK STREET, STATE

一批》的[7] 1317 9-3-2-3-1 A STATE OF THE STA

1200 1200 1 1100 T. C. Men 12121 322611 3234 337421 332431 3374C 312321 32244 72221 \$1#12T 132121

- A ...

100

322451 32242 33246: 3274° 323471 32247 332481 2224 123481] 3274F) 2.4(2)4 3.2(1)

STERN GRAVEVR . depuis 1840 Cartes de visite Invitations Papiers à lettres de prestige pour Sociétés Ateliers et Bureaux : 47. Passage des Panoramas 75002 PARIS Tel.: 236,94.48 - 508,86.45

et Miguel AGULLO, Tomas et Joachim Agullo, ses frères, ont la joie d'annoncer la naissance de

Réceptions

Naissances

- Le 25 novembre 1984. Sabine et Michel JARRETY laissent à Claire la joie d'annonce

Anne

- A l'occasion du quarantième anni

versaire de la libération, l'ambassadeur d'Albanie et Mª Maxhun Peka ont donné, mercredi 28 novembre, une

Sylvie CASSIN

31, rue d'Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse.

Julia Aguillo, le 24 novembre 1984, aux Lilas.

8, allée des Myosotis.

Décès – M. Jean de Préaumont, député, adjoint au maire de Paris, et Mar, M. et Mar Ange Colonna d'Istria,

ses enfants, Mic Santa Randazzo, Mic Nathalie Belin, M. Richard Belin, ses petits-enfants, Le docteur Louis Michelangeli,

Et les familles Tolini, Laurenti, Pozzi, Tafani et Manéi. ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean-Baptiste CUGLIOLO,

survenu à Paris le 25 novembre 1984, dans sa quatre-vingt-onzième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1º décembre, à 11 heures, en l'église de Belvédère (Corse).

Cet avis tient lieu de faire-part. rue Alphonse-de-Neuville.

Petreto-Bicchisano (Corse). Le grand rabbin et M™ Alain Goldmann,

leurs enfants et petits-enfants, M. et M= Jules Bloch, leurs enfants et petits-enfants, M. et M= Ovadia Goldmann

M. et M= Neville Goldmann et leurs enfants, tion de

> M™ Szylem GOLDMANN, née Scheindel Reiss.

leur très chère mère, grand-mère e arrière-grand-mère, décédée à Strasbourg le 26 novembre 1984, à l'âge de soixante-dix-sept ans.

Les obsèques ont eu lieu le 27 novem-bre, à Strasbourg.

Ils rappellent le souvenir de

M. Szylem GOLDMANN. son époux, tragiquement disparu le 3 mai 1983.

52, rue Lhomond, 75005 Paris. Petah-Tikva (Israči). 10, rue Fischart, 67000 Strasbourg.

tiemment le comportement de Kas-

parov. Abandonnant son coup

favori : 1.d4, le challenger joue 1.64.

Dans la tribune de presse de la

Maison des syndicats, où elle s'est

réfugiée comme chaque fois que

cela va mai pour son fils, la mère du

challenger chantonne pour se donner

du courage, tout en observant le jeu

de loin avec des jumelles de théâtre.

Sur l'estrade, Karpov prend son

temps, accumulant les retards, vissé

à son siège, l'œil fixé sur l'échiquier,

sans un regard pour l'assistance

forte d'environ deux cents per-

sonnes, parmi lesquelles quelques

Renoncement ou renouveau?

- Sœur Marie Emmanuel O.C.D., Pierre et Christine Courcier, Jacques et Agnès Bonnet, Pierre et Corinne Challamel, Blaise et Barbara Fialluitte.

Ainsi que ses petits-enfants et arrière petits-enfants. ont la tristesse de faire part du retour à Dieu de

M- Jean HALLUTTE,

turvenu le 16 novembre 1984.

Les obsèques religieuses ont eu lien à Nogent-Sermiers (Marne).
Une messe sera célébrée à son intention eu l'église Saint-Louis des Invalides, le 14 décembre, à 18 h 30. 38, avenue Charles-Floquet, 75007 Paris.

- M. et M= Robert Delgove, s enrants, Anne et Michel Delgove, ses petits-enfants, Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de M. Valentin LEMOINE. président d'honneur du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables

survenu à l'âge de quatre-vingt-treize Les obsèques ont été célébrées le mardi 27 novembre 1984, à 15 heures,

mptables agréés,

en l'église de Suevres. 10, rue des Gastines Suevres 41500 Mcr. Villeneuve-sous-Dammartin. M. et M™ Edouard Luszczynski,

M. et M≃ Yann Bouguet, M<sup>™</sup> Véronique Luszczynski, M<sup>™</sup> Sabine Luszczynski, M. et M= Hervé Luszczynski. Adrian, son arrière-petit-fils, Et toute la famille,

> M= veuve Boleslas LUSZCZYNSKI,

ont la douleur de faire part du décès de

survenu le 25 novembre 1984, à Meaux, dans sa soixante-quinzième année.
Les obsèques ont eu lien mercredi
28 novembre, à 15 heures, en l'église de
Villeneuve-sous-Dammartin (Seineet-Marne), sa paroisse. Cet avis tient lien de faire-part.

- M. et M= Bernard Tricot, M. et Ma Xavier Tricot, Mª Marie-Claude Tricot, M. et Ma Hervé Tricot.

ont la douleur de faire part du décès de leur mère, grand-mère, arrière-

M= Albert MEYER,

Selon sa volonté, les obsèques ont en lieu dans la stricte intimité familiale en l'éclise Saint-Jean-Baptiste de Grenelle.

Nos abonnés, bénésiciant d'une réduction sur les insertions du Carnet du Monde », sont priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de

ÉCHECS

Kasparov, en revanche, joue très

vite et ne reste pratiquement jamais assis, arpentant l'estrade les mains

croisées derrière le dos. Au vingt-

cinquième coup, Kasparov doit se

rendre à l'évidence ; le champion du

monde n'a pas chancelé. Le challen-

ger propose la nullité qui est aussitôt

acceptée. Les deux joueurs se ser-

rent la main sous les lustres de cris-

tal et, paisiblement, analysent la

partie qui vient de s'achever. Kaspa-

DOMINIQUE DHOMBRES.

Rienes : KASPAROV Noirs : KARPOV

Vingt-huitième partie

Défense Pétroff

85 13. Cc3

Cf6 14. Dx47

d6 15. F63

Fg4 19. Cxd6 Fe7 20. h3

Cx64 16. Tad1 d5 17. FIS

CR6 21. g4 FxI3 22. F64 Dxd5 23. Fc3 Cxd4 24. Fc2

Rx47

CE6

F86

Tbd8

¢x46

Taçã gó h5

LE CHAMPIONNAT DU MONDE

Kasparov survit

La vingt-huitième partie du championnat du monde, jouée mercredi, s'est soldée par la nullité. Karpov mène toujours 5-0, à un point de la vic-toire. Il aura les Blancs vendredi, pour la vingt-neuvième partie.

De notre correspondant

Moscon. - On attendait impa- élégantes Moscovites en robe du

rov survit.

4. CI3

6. Fd3

11. Dxf3

le 27 novembre 1984, dans sa quatre vingt-quatrième année. La cérémonie religieuse aura lieu en l'Eglise de la Ferté-sons-Jonarre, le 30 novembre, à 9 h 30,

M. et M™ Jean Roussel,

Nicolas, Mathieu, Pascaline.

Mª Marie-Jeanne Perraud,

Antoine, Rémy, Etienne, Vincent,

ont la douleur de faire part du décès de

M= Germaine ROUSSEL,

née Ferret,

- Mª Marcel Trompier, M. Eric-Georges Trompier M. et M™ Numa Courtois. ses bean-frère et belle-sœur, Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès de

M. Marcel TROMPIER. croix de guerre cinq citations médaille des Evadés. officier de la Légion d'honr à titre militaire, dans l'ordre national du Mérite andeur du Mérite agricole, médaille de vermeil

de la Ville de Paris,

survenu le 26 novembre 1984

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 novembre, à 10 h 30, en l'église Saint-Philippe-du-Roule, 154, rue du Faubourg-Saint-Honoré Paris 8-, où l'on se réunira. L'inhumation aura lieu an cimetière de Belleville-sur-Saône (Rhône) dans le caveau de famille. Cet avis tient lieu de faire-part.

47, rue de Monceau. 75008 Paris. 1, rue Daru, 75008 Paris. (Le Monde du 29 novembre.)

- Le 26 novembre 1984

Philippe VERMEIRE. pasteur, aumônier de Coëtquidan.

est entré dans la paix du Scigneur. De la part de Laure Vermeire-Ginesty, m epouse, M. et M™ Robert Vermeire,

ses parents, M. et M= Alain Ginesty. ses beaux-parents,

Jean et Laurence Vermeire, ses frère et belle-sœur,

sa nièce. Estelle et Grégoire Ginesty, ses belle-sœur et beau-frère, Les familles Vermeire, Tartavel, Louveaux, Apers, Imbert, Petitjean, Broquisse, Fontayne, ses parents et alliés.

 J'estime que ce que nous souf-frons dans le temps présent ne peut pas se comparer à la gloire que Dieu nous révêlera. (Romain VIII. 18.)

L'Evangile de la résurrection sera annoncé lors du service célébré en la communauté des Diaconesses de Versailles, le jeudi 29 novembre 1984, à 20 h 30, 10, avenue de la Porte-de-Buc, I. avenue du Maréchal Fayolle,

Coëtquidan 56380 Guer.

- Donna Wacziarg,

son épouse, Francis, Annik, Romain et Aude, Robert, Joëlle, Alexandra et Gaëlle, ses fils, belies-filles

peurs-catants, Ainsi que toute la famille.

ont la douleur de faire part du décès de

Marcel WACZIARG. survenu le 23 novembre 1984 en son

Selon les vœux du défunt, l'incinera

tion a eu lieu dans la stricte intimité

Cet avis tient lieu de faire-part. 20. avenue d'Aliere.

**Anniversaires** Il y a onze ans, le 30 novembre

Pierre LAMBERT.

Que tous ceux qui ont connu le socia-

liste, le résistant, le préfet ou simple-ment l'homme aient une pensée pour lui.

Freddy ZELLER nous ouittait.

Une pensée de ceux qui se souviennent.

Pompes Funèbres

Marbrerie CAHEN & Cie

320-74-52

Messes anniversaires

A l'occasion du vingtième anniver saire du décès de

ainsi qu'à la mémoire de

M. Michel ROBINET,

et à celle des collaborateurs de la Garantie médicale et chirurgicale et des membres de leurs familles, en l'éplise de la Sainte-Trinité, 3. rue de la Trinité, à Paris 9, le lundi 3 décembre 1984, à

Communications diverses

- i "linion nationale des combattants en Afrique du Nord, 18, rue Véze-lay, à Paris 8, invite tous les anciens battants d'AFN et leur famille l'inauguration de la place des Combattants-en-Afrique-du-Nord, qui aura lieu à Paris, le samedi le décembre 1984, à 18 heures, carrefour boulevard Diderot-rue de Lyon (face gare de Lyon).

Soutenances de thèses Université Paris-IV, mercredi 5 décembre, à 14 heures, salle des Actes, M. Olu Marius Marcos : « La littérature de langues française et anglaise du Bénin et du Nigéria. Nature. Vocation. Rapport avec la civilisation de

Université Paris Val-de-Marne (Créteil), mercredi 5 décembre, à 10 heures, salle des Thèses, M. Daniel Sellos: • Les protéines basiques chrotébrés marins.

tébrés marius. 

Université Paris-IV, samedi
15 décembre, à 14 heures, amphithéaire
Descartes, M= Jacqueline Lieutaud:
La programmation industrielle dans le Mezzogiorno italien : l'exemple de la

au bénéfice de cinquante mille familles en 1985

sse sera célébrée à son intention

à Paris, des propositions susceptibles de permettre • à la fois de traverser la période de rigueur actuelle et de préparer une extension beaucoup plus rapide et généralisée dès que le contexte sera plus favorable».

niques des spermatozoïdes d'inver-

**drouot** 

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot, 75009 Paris

Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260

Informations téléphoniques permanentes : 770-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris

SAMEDI 1" DECEMBRE

LUNDI 3 DECEMBRE

S. 1. - 11 h et 14 h. Monnaies et médailles de collection, antiques,

S. 3. – Nbrx bijoux anc. Obj. vitrine, impte argie 18<sup>e</sup>. M<sup>a</sup> LENORMAND, DAYEN.

S. 5/6. - Importants tableaux modernes. - Mª MILLON.

S. 14. - Bons meubles, obj. mobi. Ma ADER, PICARD, TAJAN.

**MARDI 4 DECEMBRE** 

S. 15. - Jouets and mob. and et style. Ma AUDAP, GODEAU,

S. 1. - Ste de la vente du 3, monnaies, médailles. - Mª ADER,

S. 12 — Biblio, d'un amateur, Pyrénées, Pays Basque, Béarn, Guyenne, Gascogne. Éditions originales et livres illustrés du 16° au 20°s. - Mª ADER, PICARD, TAJAN. M. Meaudre exp.

S. 2. - Dessins anciens du 16 au 19 s. - Mª AUDAP, GODEAU,

S. 11. - Bons membles. Obj. mobi. - M= ADER, PICARD, TAJAN.

14 h et 20 h 30. Importante vente de bijoux. - M™ MILLON,

Mª ADER, PICARD, TAIAN, MM. Le Veel, Montbarbon.

Coll. de falences et porcelaines anc. - Mª COUTURIER, NICOLAY. M. Lefebvre, exp.

Monnaies, décorations, diplômes, médailles. - Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET.

Linges, dentelles, jouets. - Ma ADER, PICARD, TAJAN. Ma Daniel exp.

**JEUDI 6 DECEMBRE** 

**VENDREDI 7 DECEMBRE** 

2. - 11 h et 14 h. Orient, Extrême-Orient. - Me LOUDMER.

1. - Bijoux (ste de la vente du 6). - Mª MILLON, JUTHEAU.

S. 14. - Objets d'art et d'ameublement. - Mª ADER, PICARD,

S. 15. - Bijoux, mob. d'époque. Obj. d'art. - M. CHARBONNEAUX.

ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

MERCREDI 5 DECEMBRE

S. 7. - Horlogerie de collection - Mª CHAYETTE.

S. 12 - Timbres - Mª LENORMAND, DAYEN.

ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 261-80-07.

TAJAN. MM. Dillée, Lévy-Lacaze exp.

AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rate Drouot (75009), 770-67-68.

BOISGRARD, 2, rue de Provence (75009), 770-81-36. Catherine CHARBONNEAUX, 134, Fg St-Honoré (75008) 359-66-56. CHAYETTE, 12, rue Rossini (75009) 770-38-89.

CHEVAL, 33, rue du Fbg-Montmartre (75009) 770-56-26.
CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75008), 720-15-94.
COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellechasse (75007), 555-85-44.

GROS, DELETTREZ, 22, rue Drouot (75009), 770-83-04.
LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la

RHEIMS-LAURIN), 12, rue Drouot (75009), 246-61-16.
LENORMAND, DAYEN, 12, rue Hippolyte-Lebas (75009), 281-50-91.
LOUDMER, 18, rue de Provence (75009), 523-15-25.
MILLON, JUTHEAU, 14, rue Drouot (75009), 246-46-44.

Grange-Batelière (75009), 770-88-38.

S. 15. - Ext. Orient - M. BOISGIRARD.

Tableaux anc. obj. d'art, meubles 17<sup>s</sup>, 18<sup>s</sup>, 19<sup>s</sup>.
 M<sup>o</sup> Millon, Juthéau.

Tableaux, meubles anciens, objets d'art. - Mª GROS,

Tableaux anc. mod. bijoux, argenterie, obj. vitr. mob. anc. tapis. - M= PESCHETEAU, BADIN, FERRIEN.

royales françaises, étrangères. - Mª ADER, PICARD, TAJAN M. Vinchon, Mmes Berthelot et Guyonnet, experts.

Expo. chez l'expert, 77, rue de Richelieu - Paris (2°) 9 h-12 h - 14 h-18 h jusqu'au 30-11.

Minéralogie. Ma LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR. M. Roudillon.exp.

14 h 30 Tableaux anciens 21 h Tableaux modernes. M° CORNETTE DE SAINT-CYR.

9. - Arts primitifs. - Me LOUDMER.

S. 12. - Tabacologie - Mª BOISGIRARD.

S. 13. - Liv. tblx, mbles. Mc CHEVAL.

PICARD, TAJAN.

DELETTREZ.

SOLANET.

positions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures anf indications particulières \* Exposition le matin de la vente

Huit propositions pour relancer les M. Ernest DUFFO,

chèques-vacances Les responsables de l'Agence nationale pour les chèques-vacances na annoncé, mercredi 28 novembre, sans conserver, pour autant, les li-mites actuelles de 20 à 80 %;

- Nous ne devons pas baisser les bras -, a déclaré M. Raymond Vaillant, président de l'Agence. Une volonté illustrée aujourd'hui par huit propositions soumises aux deux ministères de tutelle de l'Agence : celui de l'économie et celui du tourisme.

 Suppression du plafond fiscal (relevé en janvier 1984 de 1130 à 5000 F) qui représente «une barrière psychologique, un frein dans les négociations sociales dans l'entreprise et une lourdeur de ges-

2) Dans le cas des salariés dont le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale, la contribution de l'employeur à l'achat des chèquesacances ne devrait rentrer ni dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié, ni dans la fixation des charges sociales de cet employeur;

3) Possibilité pour les salariés d'acquérir mois par mois leurs chèques-vacances sans obligation de plan d'épargne;

4) Maintien de l'obligation des contributions salariales et patronales

5) Introduction de la discussion sur les conditions d'attribution du chèque-vacances parmi les sujets qui doivent obligatoirement être examinés annuellement dans le cadre de la négociation sociale de l'entre-

6) Accès de tous les agents de l'Etat et des collectivités territoriales aux chèques-vacances. Après la période de rodage, l'Etat devrait donner l'exemple » ;

7) Possibilité pour les travailleurs immigrés d'utiliser le chèquevacances pour leur transport de vacances dans leur pays d'origine.

8) Généraliser l'accès aux chèques-vacances pour l'ensemble des retraités, préretraités et personnes âgées qui pourraient profiter des bonifications offertes par les prestataires de services ayant passé convention avec l'ANCV.

Rappelant les résultats enregistrés jusqu'à présent (en 1983, près de cinq mille familles ont acquis des chèques-vacances représentant 4,5 millions de francs; en 1984, près de vingt mille familles pour un montant de 20 millions), M. Vaillant a estimé qu'il fallait aller - beaucoup plus loin - si l'on voulait réaliser, en 1985, un chiffre d'affaires de 50 millions de francs et toucher cinquante mille familles, soit près de deux cents mille personnes.

Pour M. Vaillant, l'annuaire 1985 (1) traduit d'ores et déjà une nette progression - : mille prestataires de services représentant environ quatre mille points d'accueil en 1983; près de sept mille presta-taires, soit quelque trente mille points d'accueil en 1985. A noter, parmi les nouveaux prestataires du tourisme commercial: les Logis de France, Air Inter et Air France (métropole et DOM-TOM). Wagons-lits tourisme. Havas Voyage-Conseil et La Hutte.

# **PATRICK FRANCES.**

(1) Tîrê à soixante-cino mille exemplaires, l'Annuaire du chèque-vacances 1985 est remis gratuitement aux porteurs de chèques-vacances par l'intermédiaire des entreprises ou des organismes sociaux. Les établissements acceptant les chèques-vacances y figurent par rè-gion, puis par département et par commune. Y sont notamment mises en evidence les bonifications accordées et les prestations comprises dans les prix. Ren-seignements: 67-69, rue Martre, 92110 Clichy. Tél.: (1) 730-00-11.

- Publication Judiciaire COMMUNIQUÉ DE LA SOCIÉTÉ APPLE ET DE LA SOCIÉTÉ SEGIMEX La société Apple et la société Segimex rappellent que, suivant jugement en date du 21 septembre 1983, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une déci-

arance instance of a sign and a s reçoit MM. Wozniak, Arkley et Wigginton en leur intervention volontaire; dit que les logiciels de base ou programmes d'exploitation des ordinateurs « Apple II » bénéficient de la protection accordée aux œuvres de l'esprit par la loi du 11 mars 1957; dit que les programmes d'exploitation des ordinateurs « Golem » sont la contrefaçon des programmes d'ex-ploitation des ordinateurs Apple II : dit que la société C. Data, en important, et la société Ségimex en important, en offrant à la vente et en vendant les ordinateurs à la vente et en vendant les ordinateurs Golem ont commis une faute dont elles doivent réparation à la société - Apple Computer înc. - ; dit que la société Ségimex a imité frauduleusement la marque - Apple - déposée à l'I.N.P.I. le 6 mai 1981 et ses différents signes distinctifs ; fait défense aux sociétés Ségimex et C. Data de continuer à importer, offrir à la vente ou vendre les micro-ordinateurs. la vente ou vendre les micro-ordinateurs « Golem » auxquels sont incorporés les lo-giciels contrefaits et ce, sous astreinte de 20 000 F par infraction : fait défense à la société Ségimex de continuer à imiter frauduleusement la marque « Apple II » et ce. sous astreinte de 5 000 F par infraction ; ordonne, sous contrôle d'huissier, au profit de la demanderesse, la confiscation de tous les matériels contrefaisants se trouvant dans les locaux des sociétés Ségi mex et C. Data, ainsi que celle des profits que ces sociétés ont réalisés du fait de l'importation et de la vente des ordina-

A la suite de ce jugement, la société Segimen a reconnu les droits de la société Apple et la société Apple a reconnu que c'est en toute bonne foi que la société Se-gimen a commercialisé les ordinateurs li-

En conséquence, les parties ont décidé de se rapprocher et ont décidé, d'un commun accord, de meture fin à leur différend et de travailler en commun.

Dans ces conditions, la société Segimex a conclu avec la société Scedrin, filiale française d'Apple, un contrat de concessionnaire agrée par Apple pour la vente de ses ordinateurs personnels au 101, boulevard Haussmann, a Paris 8.

90,00 106,74 OFFRES D'EMPLOI ..... 
 DEMANDES D'EMPLOI
 27,00
 32,02

 IMMOBILIER
 60,00
 71,16

 AUTOMOBILES
 60,00
 71,16
 

# ANNONCES CLASSEES

OFFRES D'EMPLOIS

IMPORTANT ORGANISME

**DE PRÉVOYANCE** 

COLLECTIVE

**PARIS** 

UN CADRE (H. ou F.)

POUR SON DÉPARTEMENT MALADIE

La personne recrutée devra justifier d'une BONNE FORMATION SUPÉRIEURE et de PLUSIEURS ANNÉES D'EXPÉRIENCE

DANS UN SECTEUR D'ACTIVITÉ IDENTIQUE.

Adjoint an Chef du Service.

ce cadre devra diriger et animer une équipe d'une quarantaine de collaborateurs.

Outre LE SENS DES RELATIONS HUMAINES,

des CAPACITÉS D'ANALYSE ET DE RÉDACTION SONT INDISPENSABLES.

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais.

**BUREAU FRANCIS LEFEBVRE** 

CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX

NEUILLY-SABLONS

**JEUNES SPECIALISTES** 

EN DROIT FISCAL

EN DROIT DES SOCIETES

**DE HAUT NIVEAU** 

Une formation appropriée, le sens du contact et

quelques années d'expérience sont indispensables (des connsissances comptables et une bonne maîtrise de l'anglais seront très appréciées).

Envoyer lettre manuscrite, C.V. et photo au :

URGENT

C.E. Secteur Tertiaire cherche pour la gestion et l'animation de 2 Bibliothèques d'Anzenne

BIBLIOTHÉCAIRE

Titulaire du CAFB Exp. en Entreprise souhsité Permis VI. indispensable Salaire brut 6.60 I F 95 cts

Lattre de cand. + CV à adres M. la Sacrétaire du CE de la CNAVTS. 12/14, rue de Join 75019 PARIS

JURISTE

A TEMPS PARTIEL

Groupe Riduciaire rech, pour son organisation Interne J.F. (de préférence formation secré-tariet) pour gestion de sociérés. Horaires souples et possibilité de a'absenter aux congés

ecolaires.

Ecr. lettre men., av. C.V. e prétent. à Georges COQUE REAU, 12, r. de Ponthieu, 75008 Paris. Ne pas téléphon

3, Villa Emile Bergerat 92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.

ENTREPRISE GÉNÉRALE PARIS SUD

INGÉNIEUR

**AUTOMATICIEN** 

1º axpérience en instrumentation conventionnelle, système numéri-que centralisé en milieu inclustriel. Fonctions études de définition et de réalisation suivies d'affaires. Ext. avec CV et prét. n° 3053 DECQ PUBLICITE, 10, square Var, Paris 20° qui transmettra.

CONSEILLER

JURIDIQUE

**ET FISCAL** 

Four une association, même débu-tant. Sulaire brut 83.000 F Ecrire sous le n° T 069.257 M

RÉGIE-PRESSE 7, rue de Montressuy, Paris-7

Sté d'assurances en progressio

très rapide, rach, pour son service marketing. UN (E) DIPLOMÉ (E)

marketing. UN (E) DEPLOMÉ (E) d'école supérieure de commerce ayent le goût et l'expérience de la création de dépliants publicitaires et le capacité de gérer un budget de publicité. Le candidat (e) sur au moins 28 ans minimum, quelques armées d'expérience dans une agence de publicité ou dans le service marketing d'une entreprise importants. Angleis indispenseble. Candidature à L'EPARGNE DE FRANCE.

FRANCE.
Direction du personnel
85, rue Jouffroy
76847 PARIS CEDEX 17.

capitaux

propositions commerciales

GROUPE INTERNATIONAL AVEC SIÈGE ET FILIALES EN EUROPE ET USA

Conseillers financiers de haut niveau, disposant d'un portefeuille de clients,

Gérants de fortunes privées ou cabinets de conseils en

Intéressés à la diffusion de nouveaux véhicules d'investisse-ments. Commissions et intégration de participation bors pair. Investissements pour résidents, en conformité avec la

Ecrire sous chiffre F 18-115430, PUBLICITAS, CH 1211 Genève 3.

Envoyer C.V. photo et prétentions s/référ. nº 2081 à : PRAIRIAL 47, rue des Tournelles - 75003 PARIS, qui tran

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOI 51,00
DEMANDES D'EMPLOI 15,00 50,48 17,79 39.00 46.25 46,25

Direction

NOUS CHERCHONS AU NORD BANGLADESH

# DIRECTEUR

responsable de l'ensemble de nos activités dans cette région nos activites cans centra regioni furale. Travail fascinant mais exigeant. Notre programme comporte un volet médical, un MEDECIN se-rart forrament souhairé (25 % médical, 75 % social et gestion). DATE D'ENTRÉE:

dès que possible. DUREE DU CONTRAT : Préférence sers donnée aux candidats ayant une aupérience dans un pays en vois de dêve-continent, si cossible du sous-continent indien.

Les personnes intéressées qui en foront la demande à l'adresse ci-dessous recevons

l'adresse d'dessous recevront une notice détailée s'hai qu'un tormuleire de candideture. TERRE DES HOMMES Case Postale 388, réf. 8000 CH-1000 LAUSANNE S.

INGÉNIERIE INGÉNIEURS-SYTÈME

emplois

internationaux

3 ans d'expérience OPERATING SYSTÈME pour participer à d'importante projets de CAO et ROBOTTIQUE. Fréquents déplacements : U.S.A., ESPAGNE, ITALIE, GRÈCE, ALLEMAGNE... Volture fournie pour la région parisienne.

INGÉNIEURS LOGICIEL 5 ans d'expénence en SOFT de base, Moniteur commissance TRANSPAC. INGÉNIEURS-SYSTÈME

PROCESSUS INDUSTRIELS
MITRA-POP 11 — SOLAR
INGÉNIEURS LOGICIEL 3 ans d'expérience d'applications MOTOROLA 68000, Langage C. 26, r. Daubenton, 5° 337-99-22.



emplois regionaux

IRAM, INSTITUT (FRANCO-ALLEMAND) DE RADIOASTRONOMIE MILLIMETRIQUE, BASÉ A GRENOBLE

# ANALYSTE PROGRAMMEUR

Pour participer au sein d'une petite équipe à la mise en place et à l'exploitation d'un système de radiotélescopes en cours d'installation, à 2.500 m d'altitude, près de GAP. Après quelques mois à GRENOBLE, le candidat retenu Après queiques mois à Crein-Oble, le candidat retenu travaillera à l'observatoire, au plateau de BURE. Il participera à l'exploitation des radiorélescopes ce qui impliquera des séjours de plusieurs jours consècutifs à l'observatoire. Il aura aussi des responsabilités dans le développement du logiciel d'un grand système de contrôle d'équipements à la pointe de la technologie, basé sur un réseau de mini et micro-ordinateurs. micro-ordinateurs.

Expérience et connaissances : quelques années d'expérience de la programmation sur mini-calculateur pour le temps réel ainsi qu'une certaine expérience de la programmation pour des applications scientifiques sont souhaita-

Connaissance de l'anglais indispensable.

Niveau requis : IUT d'informatique ou institut de pro-

Salsire : selon qualification et expérience. Les candidats doivent envoyer leur CV, salaire récent et prétentions à : IRAM - Administrateur

Voie 10 - Domaine universitaire 38406 Saint-Martin d'Hères Réf. : VC 41

# LN.R.A.

recrute deux Ingénieurs d'études (niveau 3 A) a) 1 à la station de phytopharmacie d'Avignou sur profil ef-

 b) 1 à la station de recherches forestières de Namey sur profil effets des pluies acides sur le couvert forestier. Niveau exigé: doctorat troisième cycle ou grande école. Envoyer d'urgence lettre de candidature, CV et photo d'identité récente à :

LN.R.A.
Laboratoire des Médiateurs Chiniques
Domaine de Bronessy
MAGNY-LES-HAMEAUX
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

IRÀM, INSTITUT (FRANCO-ALLEMAND) DE RADIOASTRONOMIE MILLIMETRIQUE, BASE A GRENOBLE recherche un

# **TECHNICIEN SUPÉRIEUR** ÉLECTRONIQUE

Pour participer au sein d'une petite équipe à la mise en place et à l'exploitation d'un système de radiotélescopes en cours d'installation, à 2.500 m d'altitude, près de GAP. Après quelques mois à GRENOBLE, le candidat retenu travaillera queiques mois a UNE NOBLE, le candidat retenu travaulera à l'observatoire, au plateau de BURE. Il participera à l'ex-ploitation des radiotélescopes, ce qui impliquera des séjours de plusieurs jours consécutifs à l'observatoire. Il aura aussi des responsabilités dans la mise au point, le fonctionnement, la maintenance et les développements futurs de systèmes de réception et d'analyse spectrale.

Expérience en hyperfréquence et en technique phase-lock très souhaitable. Connaissance de l'anglais indispensable.

Niveau remis : BTS, DUT ou équivalent. Salaire : selon qualification et expérience.
Les candidats doivent euroyer leur CV, salaire récent et tentions à :

IRAM — Administrateur Voie 10 — Domaine universitaire 38406 Saint-Martin d'Hères Réf. : VC 40

### propositions diverses

**ACHAT OR BUOUX ANCIENS** 

MODERNES — BRILLANTS ARGENTERIE — VIEL OR ERRONO Josiffiers-orièvres

automobiles

ventes

plus de 16 C.V.

# Urgt, aut.-composit. mus. refig. cherche essocié pour création maison édition (56) 81-22-58.

ADMINISTRATEUR SUISSE

ndant, trilingue, expé-industrie multinationale, , fiscalité, accepterair snance, fiscalité, accepterait encore un mandat pour SOCIÉTÉ ANONYME austrante ou à constituer. Discrétion de rigueur. Premier contact s/nér. 9226 R.-VS à OFA ORELL FUSSI PUBLICITÉ S.A., 22, rue du Mont-Blanc, 1201 GENÉVE.

## traduction demande

Diplômés Genève cherche zra-ductions à domicile angl., sep., français. Écr. S. Plerard, 82, rue Philippe-de-Girard (184)

gérances

libres

# *L'immobilier*

**OPÉRA** RAVISSANT 2 PCES DE CARACTÈRE. Parfant état. 670,000 F, Tét.: 562-16-40.

**RUE SAINT-MARTIN** 

Imm. pierre de t., XVIII<sup>e</sup> s., élégant 3 p., parfait état, très calme, bon pien. 700.000 F. MATIMO, 272-33-25. 4º arrdt

3° arrdt

ILE SAINT-LOUIS **QUAI D'ORLÉANS** 

EXCEPTIONNE EXCEPTIONNEI
R.-D.-CH., PLEN SOLEIL
5 FENÉTRES SUR LE QUAI
GRAND LIVING, cheminée.
CUISING-BISTROT ÉQUIPÉE
CHAMBRE, BAIN JAPONAIS DE GROE QUALITÉ. 2.500.000 | SERGE KAYSER (1) 329-60-60

> **CŒUR MARAIS** Dens HOTEL PARTICULIER NOMBREUSES SURFACES A RÉNOVER. Tél.: 236-63-82.

PANTHEON besu studio, cuis. équipée, s.-de-bns, asc. 25 m². T. 644-98-07

5° arrdt

NEUF

JARBIN PLANTES et 3 RUE POLIVEAU CONSTRUCTION GD LUXE Livraison immédiate.
3, 4, 5 P, et DUPLEX.
is. témoin to jours 14-19 to sauf mercredi et dimenche.

PANTHEON Récent exceptionn. duplex, 9d stand, 3-4 p., BALC. s/jard. 1.575.000 F. T.: 325-97-16.

ST-SEVERIN RUE PIÉTONNE LOFT DE CARACTÈRE chbres, 2 bains. 750.000 EMBASSY - 562-16-40.

6° arrdt SEINE BX ARTS

1. Elevé asc. 155 m². 703-32-31 ST-PLACIDE, REFAIT NEUF 2 P., cuis., bains, w.-c., chf. centr. gaz, 3° ét. 329-08-07. 2 P. tt cft, 42 m², balcon

+ TERRASSE 35 m<sup>2</sup> rendr. 30, 11-14 h, 16-18 h, 25, rue Deuphine. SEVRES BABYLONE

lio, kitchen., bains, c soleil, 240,000 F. GARBI - 567-22-88.

7° arrdt **EMBASSY SERVICE** 

COGNACQ-JAY 218 m² étg élévé BELLE RÉCEPT + 4 chbres, 2 bains, parkg + studio de service. Téléphone : 562-16-40.

**ÉCOLE MILITAIRE** ! p. tt cft, 4º étage sens asc. 20.000. MATIMO, 272-33-25.

8° arrdt ROME

Imm. piarre de t., 4-5 p., parf. état, dble liv., 3 ch., 2 sanit., cuis. équip. 1.320.000 F. MATIMO, 272-33.25.

9º arrdt NOTRE-DAME-LORETTE

Sesu (fble liv., chbre, cuis., bains, ref. nf, 4° ét., asc., soleil. 480.000 F. Tél. : 526-99-04. 11° arrdt

40 m² A RÉNOYER étage élevé sans asc., 179.000 F, proximité Marsis immo Marcadet 252-01-82

PRÈS MAIRIE Tris bel kmm. sacenseur LIBRE 2 P., Bo m², 440,000 F. OCCUPE LOI 48 — 30 %. P. 47 m² + balc. 285,000 F. S. : 359-66-37/359-70-06.

sam. 1= déc. 14-17 h 9, rue Elisa-Lemonnice. 13° arrdt

LOFT 329-58-6B

SYMPATHIQUE MAISON avec atelier, accès rue, celme, solell, 230 m². Px 1.800.000 F. 587-33-34. 14º arrdt

ALLSIA Bel imm. pierre ALLSIA de Y. 3 P. 11 cft. Prix: 620.000 F. 325-67-16.

16° arrdt MAISON DE LA RADIO 200 m² EN DUPLEX

**SUR SEINE** RÉCEPT. +4 CHBRES +3 BAINS PLEN SOLEIL SERGE KAYSER (1) 329-60-60

### locations appartements ventes offres

VICTOR-HUGO TRÈS ÉLÉGANT pied à terre ; imm. pierre de taille, standing, étage élevé, balc. plein soleil (triple réception + chiere) par-fait état, park. 1.800.000 F ex-clusivité VERNEL 526-01-50.

17° arrdt 8d PEREIRE
Pptaire, vd ravissam 3 pces, 90 m², stand., état parfait. perk, 1.450.000 F. 758-63-40. PRÉS SOUARE BATIGNOLLES Beau dible liv., 2 chires, cuis. équipée, 80 m². 624-83-33.

18° arrdt Résidence e Maine du 18° »
53. RUE DU SIMPLON
IMM. NEUF, stand (Prêts
Conventionnés possibles)
STUDIOS à partir . 354, 100 F
2 P. + park. à part. 489.800 F
3 P. + park. à part. 683.800 F
S/place : du mardi au samedi
(14 à 18 h) ou tél. 258-44-96.
CECOGI - (1) 575-62-78.

HAUT-MONTMARTRE ST-VINCENT, superbe VUE PANORAM., balc., asc. 3 p., cft. 880.000 F. 254-71-93.

AV. JUNOT SUPERBE 3-4 P. TT CFT 76 m² env. Tel.: 254-71-93. SQUARE CARPEAUX ATELIER D'ARTISTE

146 m² en duplex, caractère, mezzen. + serv. 1.700.000 F, immo Marcadet, 252-01-82.

BUTTES CHAUMONT Basu 3/4 poss, 100 m², cleir, calme, 6° étage imm. récent. Fx 1.100.000 F. Pptairs 205-26-20. Sur place, samedi, dimanche de 14 h à 18 h; 30, av. Mathurin-Moreau. A VENDRE 1 MAISON INDIV. 6/7 pcss, tt cft + gd s/sol. 950.000 F. Attiss. Tél.: 757-46-41 ou le soir 041-51-12.

Hauts-de-Seine PONT-DE-NEURLY 3 P., CUIS., BAINS 60 m². R.-de-Ch. sur voie privée, possib. commercial

GARBI - 567-22-88. ST-CLOUD S/RUE et JARD. BEAU 5 P. 130 m<sup>2</sup>

Balc., box, tenn:s. 624-93-33. SCEAUX CENTRE Ds imm. récent, séj. + 3 chbres 77 m² env., balcon.

ceve, garage. 780.000 F. Ppt: 525-97-37, apr. 19 h L'HAYE-LES-ROSES captionnel, gd standing, 5 p. 130 m², 6 p. 163 m², 547-82-62 - 661-32-11.

Val-de-Marne HOGENT-SUR-MARNE

PROX. R.E.R. ET BOIS SUPERBE IMM. RÉCENT pierre de t., chf. individuel, TRÉS BEAU 125 m², seul à l'étage, SÉL 45 m², chemi-née, 3 chambres, 2 sanitaires. **DEMICHELI** 873-50-22 et 47-71.

Province

CANNET (A-NL) Résidentis part. vd 2 p. 58 m², terres 28 m² sud, proche commerce vue mer, belles prestat., cav 850.000 F. (93) 45-24-07.

LES ARCS 1800. Vds superbr duplet 6-7 personnes, pied des pistes. Prix très justifié 420.000 f. Tél. M. PAGEBAURME, bros bu-resus (1) 544-04-20 ou après 20 h (1) 747-08-81.

immobilier information

A LOUER
Très nombreux appts PARIS,
BANLIEUE. Appelex la Centre
d'Information de l'ASSOCIA-TION FRANÇAISE DES PRO-PRIETAIRES, 3, rue Montrevi-deo, PARIS-16°. 504-20-00.

**ANCIENS NEUFS** DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR

PAR ORBITA FEBR sppeler ou écrire : PNAIM de Paris/lle-de-Fr LA MAISON DE L'INMOBE 27 bis, avenue de Vill 75017 PARIS. Tél. : 227-44-44.

appartements achats

GROUPE DORESSAY ech. POUR DIPLOMATES APPTS 150 à 300 m² ACHAT OU LOCATION Rive gauche, 8, 16, 17, Neuilly, Tél. : 624-93-33. Particulier achète comptant beau 3 poss, confort, à Paris T. : 871-30-03 de 10 h à 12 h

immeubles Jean FEULLADE, 54. ev. La Motte-Piquet, 15°, 568-00-75. Pale comptant, 15°, 7° arrots. MAMEUBLES même occupés.

# non meublées

VOUS CHERCHEZ UNE LOCATION? General HESTIA In NUMERO 1 de la loc entre particuliers ontre particuliers 104, rue de Richelieu, 75002 PARIS, Tél. : 296-58-46.

NOMBREUSES LOCATIONS DISPONDLES ENTRE PARTICULIERS C.L.P. 807-05-46 68, rue du Chemin-Vert 75011 Paris. & St-Ambroise LOCATION DISPONISES entre particuliers Paris-bantique

707-22-05 CENTRALE DES PROPRIÉ-TAIRES ET LOCATAIRES 43, rue Claude-Bernard, Parie-5º. Métro : CENSIERL

(Région parisienne) Perticulier loue pavillon caract. Champigny, R.E.R., jard., s6., 2 ch., cuta., cava, gren. Libra. Tél. le soir : (88) 83-45-63.

locations non meublées demandes

Paris Pour personnel et Cadre supérieur BAPORTANTE STE FRANÇAISE BIFORMATIQUE rech. APPTS, the catégories STUDIOS, VILLAS PARIS et BARLIEUE — 504-48-21.

19° arrdt (Région parisienne) Etude cherche pour CADRES villes trez bani. loyer garanti. 889-89-66 - 283-57-02. locations

meublées demandes

SERVICE AMBASSADE Pour cadres mutés Parie rech. du STUDIO au 5 P. LOYERS GARANTIS per Stée ou Ambassades. 285-11-08.

**EMBASSY-SERVICE** 3. av. Massine, 75008 PARIS APPARTEMENT STANDING UNIQUEMENT, 562-78<del>-99</del>

ANOUS CHERCHONS
pour notre fille de 19 ans
SUBSESSE
une belle chembra dans une famille avec enfants, hebitant
dans un quartier équivalent, à
1º févr. au 30 septemb. 1985.
Notre fille auvre un cours à la
Sorbonne pendent catte durés.
Veuillez adresser votre lettre ai
vite que possible à :
D' Robert PROBST
Langaciumstrasse 11.
CH-8067 ZURICH, Susse.

maisons de campagne **BORDURE SOLOGNE** 200 KM PARIS PAR AUTOROUTE DU SUD

SUR 1 HECTARE de besu terrain botsé, maison récente plain-pied, très confortable sé; + 3 chères + dépend., pêche, chessa BELLE AFFAIRE. Prox.: 500.000 F. DEMICHELI 873-50-22 et 47-71.

## hôtels particuliers :

VERSAILLES Résidentiel, calme. TRES BELLE MAISON

pavillons. **PAYILLONS** JUSQU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR

ler ou écrire

Epitier ou errie Centre d'information FNAIM de Paris/lle-de-France LA MAISON DE L'IMMOBILIER 27 bis, avenus de Vitilers, 75017 PARIS. T. 227-44-44. JOINVILLE RÉSIDENTIEL beau pav. s/678 m² jardin planté, 5 P TT cft. 589-49-34 Indre-et-Loire, sur terrain de 820 m² bourg de Lussault. 4 km d'Amboise, bordure R.D. 751, rive gauche de la Loire, circuit des châteaux, à table r.-de-ch. 85 m², 1° ér. 80 m² + garage 16 m², 1° ér. 340.000 F. Conviendrat è particulier, commerce ou profes-sion libérale. S'adresser à MAI-RIE DE LUSSAULT-SUR-LOIRE.

# propriétés .... IGNY PRÈS GARE

. .. .

\_\_\_\_\_

The second

⊷ والمؤخون د إهم

د ده موجيعي

age 6 56 / 4

gryger . An

200 - 40万 - 4

क्रुप्तरीय का अस्ति ।

**の動物**は シュー・・ー

16 Page 7 . Je ... 12...

The Manufacture was a

tite and and

A REAL PROPERTY.

· . •

 $\lambda > \gamma_{p_{i}}$ 

• • • • •

Sec. 1

47

70° . . .

Service of the service of

le matin. Tél. : 16 (47) 57-16-29.

Ppté 5 p., gd séj. av. cheminée, 3 chbres (possib. + 3 chbres è fét.), sa-sol total s/900 m² terr. 1,350.000 F. 755-69-27. 33 - PORTETS, 25 km Bordeaux, bord de la Garonne, propr. caract., cfr. auf. utile 500 m² + dépend. 800.000 F. Tél. 8-9 h - 19-20 h : (56) 67-32-02.

NOGENT-SUR-MARNE BOIS et R.E.R. à 200 M. Très belle paré BEAUCOUP d'ALLURE 300 m² habitables. AFFAIRE RARE. DEMICHELI

873-60-22 et 47-71. GENÈVE. Belle propriété Rive gauche, 4 km centre ville, comprenant 2 maisons (10 et 6 pièces) conviendant pour résidence et intendence-bureau. Long beil. Ecrire sous chiffre M 18-115437, PUBLICITAS, CH-1211 Genève 3.

Chaque jour dans cette rubrique Vous trouverez peut-être que vous recherchez

domaines 🚊 ACHÊTE PROPRIÉTÉ DE CHASSE SOLOGNE ou RÉGION LIMITROPHE. Ecrime Mº 202.665 à ORLET, 136, AV. CH.-DE-GAULLE, 82522 NEURLY-SUR-SEINE.

terrains 🗼 Vd rég. BORDEAUX, terrsins construct., 10 km. 2.330 m², 2 lots, COS 04, 25 km 1.800 m². TéL: (56) 08-08-82.

viagers

Etude LODEL — 35, bd Voltaire PARIS XM. 76L : 355-61-58 Spécialiste viagers. Expérience discrétion, conseils. Libre Montreuil-Fontenay imm. récent, 4 p., terresse, jard., park. 40.000 + 3.920 F. Visgers F. Cruz, 266-19-00.

6° M° Sèvree-Babylone, 2-3 p. 55.000 + 2.500 occupé hme 73 ans. Cruz, 266-19-00. (76) Yvetot centre ville, meison rustique, 4 p., 11 cft. 190.000 cpt. + 2.250 per mois. Libra. Tél. : 266-19-00.

# Immobilier d'entreprise et commercial

bureaux

Ventes

94 CACHAN dans ensemble résidentiel, è vendre ou è louer. Bureaux 290 m² en r.-d.-ch. + ré-iere 200 m² en zus-eol. Peut être civisible en 2 lots.

A vendre 2 focusix commerciatix ou profession, 100 m² et 77 m² en r.-d.-ch. + néserve en s/sol. Tél. SIPIF 547-80-50. Locations

SAINT-OUEN (93) 50 m² indépendent sur 2 niveaux 55 000 F par an. SSP. 267-76-43

VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitution de Sociétés et tous services — 355-17-50. OB SIÈGE SOCIAL CONSTITUTION SOCIETES bureaux **GARE DE LYON** 

Siège social r. St-Honoré, Constitution Stés, te serv. Paris, lie de-France. Initiatives. 260-81-63.

locaux commerciaux

Ventes

.ST-OUEN bd BIRON à vendre ou à louer en totalité immeuble coiale 270 m au soi + 2 ét. de bureaux, 2 entrées ATTIAS - 767-46-41.

Locations

Association nationale rech. un locul à PARIS pour siège social Loyer modeste, quartier indifférent, Ecrire à Renaud Multer Insming 57670 Albestroff, Tél. (8) 701-60-04.

المكذا ين الاعل

And the second s andreis de france

La in the state of the E and the second second ್ಷಷ್ಟ್ರವ ಭಂಗಿತಿಯ ಕ<del>್ರ</del>ಾಣಿಕ فالمعتبر والمساور المهراي

وكالأكافية ويدافيه وبالران THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO المورود ميرين ميدون المورود ا and a discontinuous State S Complete Com i entimpif 🐲

The second secon The same of the same of the marine and any of Transaction and The second second section in the second a companyed with

من کا کا کا بھی میں ہے ہے۔ and the statement began gen gemachten To bet appliet ALL INTERNATION OF THE PRINCE THE · ・ ・ から、 まで変 (主義導体) - - - weathering a Williams

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P THE PARTY OF THE P to realizable the participant of William to State at 1987 THE THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF The state of the s

the second second second second

TO COMPANY STATES AND THE COMPANY OF THE COMPANY STATES AND THE COMPANY OF THE CO the proofer sporting the majoritation

Was to Broke with the same The receipts our sports

> The second second second The second of the second of the The second second second second And the second s The second second eller english

and the second of the second of the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

market 😓 🕸

يبر ينهو عود وماد دد THE RESERVED AND ADDRESS. The second second THE SHOPE OF the manage, grant بوسيد ساءة الأكار THE STATE OF mil- Amizeilmet-skiel g - Water Care

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s the second second second many security was and the state of 大 聖 新花 京城 Sandy and the sandy

\*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* The second second second The second of the second - 12 mm + 1224 & The state of the s The state where the state of

marché financier et où les entre-

prises publiques étaient de toute fa-

con hors d'état d'emprunter compte

tenu d'une structure de leur bilar

très défavorable. Nous n'en sommes

plus là du tout : le marché obliga-

taire français est maintenant en

pleine expansion (240 milliards de

francs environ cette année) et ou-

vert en priorité aux entreprises pu-

bliques dont la signature est de sur-

croft parmi les mieux cotées sur les

Une page est tournée. L'Etat n'in-

terviendra plus que pour aider par ses subventions les entreprises dé-

faillantes comme les Charbonnages

de France et la SNCF, ou pour doter

en tant qu'actionnaires les entre-prises publiques.

La question neut tout de même se

poser de savoir si, en mettant fin à son rôle de banquier, l'Etat ne perd

pas du même coup au moins une

partie de son pouvoir sur les entre-

prises publiques. Le gouvernement estime que non, persuadé qu'il est de contrôler l'essentiel de l'activité des

firmes nationales par le rôle qui lui

est dévolu de coordinateur et de ré-

partiteur des grands investisse-

ments. C'est un rôle que joue l'Etat

dans presque tous les pays du monde et notamment aux Etats-Unis aves

les programmes d'investissements

énergétiques dans lesquels la puis-

sance publique assume le partage entre nucléaire, pétrole, charbon et

LES TARIFS DE LA SNCF

**AUGMENTENT DE 3 %** 

Les tarifs de la SNCF augmenteront de 3 % avant le 15 décembre. L'autorisation du ministère de l'éco-

nomie, des finances et du budget

devrait être accordée dans les pro-

Cette hausse, qui rapportera, en une année, 450 millions de france à

la société nationale, porte à 8,5 % les

augmentations intervenues on 1984.

4,5 % interviendrait le 1 syril 1985 afin de réduire le déficit annuel de

En halie

**LA SOCIETE** 

D'ELECTROMENAGER

**NDESIT** 

**ETRANGER** 

5.5 milliards.

ALAIN VERNHOLES.

places financières étrangères.

5. 35 2. au

15,00

13 m زين د تي

lans ou mandre ne per un ve

4.

horass particulars

VERSAILLES

Pavilon

PAVILLENS

JOANS IT IS TOOL

been in a

60 m 365 (20) (

Profit Same A

NUSENT-STEAR

DEMICYEL

U.

Sent state of

GOTT:

ACMETY CPASSI

1.03

77 4-6

- T-

bures

See .

& merces at

47

immobilier d'entre

el commercia

Picp

TREE PELLE MACCA
LOUIS DE LES

ARROSACES PRICADREES

anoiteous

non meublées

offres

Paris

VOUS SARRCHEZ

GREATION /
COMMANDER TO BE DESCRIPTION

-1956 Pinh die Mighalites, 76002 9486 Tei 286 56-46

CHICAGO PARTICULARS

CLP. 00745-46

ME, the de Charles Vari

1200A Frühr Code South Code South Bellenham South Bellenham

787-22-05

CHAPMANE DES PHOPRIE-

Région parraienne

Particular state process corner and the control of 
non maubices

demandes

to a superior of Caller and the superior of th

APPLIES THE SECOND APPLIES OF THE SECOND APP

Région parineme

TAME THE DAY TACKET AND THE TAKEN TH

locations

megubiées

ជនជានិកដូចន

MIN'S ANKAGSASI

The Calve sure that the second of the second

EMMASSY SERVICE

S. T. Branch Trans PARS AND AND STREET BY AND SECTION OF THE PROPERTY OF THE PARSE 
第271册

MANUAL CHRONICALINA May Amen' No do 18 and Market 1844

principality and artists of the principality of the principal and artists of the principal artists of the principal and artists of t

打错话点印度

the campagne

强犯键 強肥緩

继手套的

William Street S

200 Mar of 33.77

burgaux

properties on distant

STATE OF STATE OF

四 为汗机

and a second of

OCE WILL

and the same

CHAP SE PARE SE TH

THE REPORTED THE PARTY

\$-7<u>2</u>

H

Plant System Sys

743

SURE LOCATION

Gernel, Dans, Co SMEANAGERS IN EMPT. OF

Design of the A: THE CAR ! "

CONJONCTURE

# Les entreprises publiques vont rembourser à l'État 7 milliards de francs de prêts

Les entreprises publiques vont devoir rembourser au FDES (Fonds de développement économique et so-cial), c'est-à-dire à l'Etat, les prêts qui leur avaient été consentis il y a quelques années et dont l'en-cours épasse au total 10 milliards de francs. Ces remboursements se feront pour l'essentiel en deux étapes : 3 milliards de francs d'ici à la fin de l'amée, 4 milliards de francs en 1985. La suite viendrait ultérieure ment. Depuis 1982, le FDES ne consent plus de prêts aux entreprises

Les principales entreprises touchées par les remboursements anticipés au Trésor sont, pour cette année, Gaz de France pour presque 1,8 miliard de francs, la Compagnie nationale du Rhône pour un demi-miliard de francs, Aéroports de Paris pour 400 millions de francs, la SNCF pour 300 millions de francs. Les 4 milliards de francs inscrits en recettes dans le budget de l'Etat pour 1985 ne sont pas encore ré-

probablement importante (environ i milliard de francs), la RATP, et peut-être Renault, qui avait obtenu des prêts du FDES, ne serait pas mis à contribution. Au contraire : l'Etat abandonne ses créances en transformant 700 millions de francs de prêts en dotation en capital.

Cette opération de débudgétisa-tion s'explique dans l'immédiat par le souci qu'a le gouvernement d'alléger les charges publiques afin de li-miter le déficit de l'Etat. S'y ajoute une autre opération avant le même objectif : imposer un taux de rémunération plus élevé que jusqu'à présent pour les dotations en capital de l'Etat aux entreprises publiques qui, de par leur statut, ne versent pas de dividendes à l'Etat (contrairement aux nouvelles entreprises nationalisées qui en versent).

Les pouvoirs publics avancent de bons arguments pour justifier le partis. On sait pourtant qu'ils principe de la disparition des prêts concernent Aéroports de Paris pour du FDES aux entreprises publiques.

## DES CHAMBRES DE COMMERCE une somme non encore arrêtée mais Celui-ci avait, en effet, été créé La modernisation sans l'idéologie après la deuxième guerre mondiale, à une époque où n'existait pas de

cons que vous venez d'être recensé comme le dixième chômeur en France.

> - Ah! bon... - Quel était votre emploi? - Placier à l'ANPE...»

Ce dialogue est l'un des moments chocs du film qu'ont présenté le 28 novembre les chambres de commerce et d'industrie réunies à Paris pour leurs sixièmes assises et le vingtième anniversaire de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie (APCCI). Film catastrophe, un mauvais rêve, intitulé «Moins cinq». «Scénario de l'innaceptable », comme on dirait à la DATAR, qui montre ce qui arriverzit dans peu de temps en France si l'on perdait la bataille économique. Il est moins cinq... docteur Fabius.

Le premier ministre avait tenu, en effet, à venir personnellement clôturer ces assises car le thème retenu, «vendre et produire demains, est, selon lui, cau centre des enjeux actuels de notre pays». Plusieurs passages de ce «film dérision» lui ont probeblement fait un peu mai, car tout le monde sait bien que la gauche ne recrute pas l'essentiel de ses bataillons dans les milieux consulaires, le patronat, ou les commerçants. Et il s'est employé, «sans vouloir cacher les difficultés», à mettre en valeur certaines réussites de notre économie, par exemple le TGV, les logiciels ou l'agroalimentaire. ell n'y a mas de

fatalité qui puisse faire chavirer l'Europe vers le déclin. Le terrain de manœuvre de toutes les entreprises, petites, moyen et grandes, ne peut être qu'international, sinon c'est le recroquevillement et la mort ». Mais pour M. Fabius, la modernisation de l'appareil économi que implique deux conditions: « La modernisation des rapports sociaux et - ce qui est plus compliqué - la modernisation de l'Etat. >

M. FABIUS AUX SIXIÈMES ASSISES NATIONALES

C'était l'occasion pour lui, et devant un public particulièrement réceptif, de jouer un hymne au pragmatisme. Mais il est dommage que le premier ministre ait prononcé son allocution sur un ton si peu énergique. « N'ayons pas de vision idéologique... et si l'Etat doit soutenir l'économie et l'orienter, c'est davantage par l'allégement des contraintes que par la multiplication des aides. D'ailleurs, la décentralisation devrait faciliter la débureaucrati-

sation. > Les responsables des chambres de commerce qui, au-delà de la construction et de la gestion des zones industrielles, des ports et aéroports, ont pour vocation d'animer tout le tissu économique régional et devraient à cet égard concevoir leur mission comme un véritable service public au profit du plus grand nombre, ne pouvaient pas ne pas applaudir à ce credo du néo-réalisme. M. Pierre Netter, président de l'APCCI, avait annoncé la couleur, citant l'éco-

nomiste américain Joseph Schumpeter, mort en 1950, selon lequel e il n'est pas d'institution plus démocratique que le marché » : « La France est engagée de façon irréversible dans la compétitivité . internationale : la France est riche : mais la France est fragile », a déclaré le « patron » du réseau consulaire qui « règne » sur cent soixante et une chambres, un million cinq cent milie ressortissants et un budget de 10 milliards de francs. Et il a, sous les applaudissements de l'assistance, demandé la levée de tous les contrôles, qu'il s'agisse notam-ment de celui des prix et des changes « car la libre circulation des capitaux, c'est la libre circulation de la confiance ».

Mais c'est lorsque - sans le citer - il a répliqué aux récents propos du président de la République tenus en Alsace que M. Netter s'est attiré les ovetions les plus martelées. « Les entreprises françaises ne baissent pas les bras. Elles ne sent pas. Les entrepreneurs sont eux aussi des travailleurs qui souhaitent autant que les autres la réussite car l'échec les ruine. »

M. Netter est une figure marquante du Haut-Rhin. Il préside chambre de commerce de Colmar, et il brûlait de faire savoir au chef de l'Etat, devant son premier ministre, le senti-ment profond des Alsaciens qui

FRANÇOIS GROSRICHARD.

# Les sommes à rembourser

 GAZ DE FRANCE est donent touché. L'établissement s accepté le remboursement anticipé d'ici au 31 décembre 1984 de 1,8 milliard de prêts à taux privili-gié du FDES, ce qui le contraindra à souscrire de nouveaux emprents auprès des banques untionalisées ou du marché des capitanx. Début décembre Gaz de France lancera un emprant obligataire de 600 mil-lions de france sur donze ans, por-tant un intérêt de 11,15 % (alors que le dernier prêt du FDES por-tait un intérêt de 9,75 %). Ez outre, Gaz de France verra, dès le début de 1985, la résumération des dotations en capital consenties par PEtat (5,8 milliards de francs au total) passer de 3 % actuellement à 8 %, ce qui entraînera une charge supplémentaire de 300 millions de emplémentaire de 300 millions de france en 1985. Rappelons que GDF dermit en 1984 suppelons que difficie Conficue à auflimité du france et que l'établissement a diffi. accepté de propies et charge le aucept de gez sigiétée (1,4 million entres) jumps le budgitéé.

EDF un engagette que charge

EDF 11 supporter um charge supplications d'agricus 1 aditions de fronts correspondant na relève-ment du tont de characteriste des destinais et cantes 124 millione de firmes de capete (100 milliones de la FIRE). Poter 1984 qui énera de rémandiration della de énera de rémandiration della de 5 % será appliquie, alors que jusqu'à gelecut planteurs intex ~ 3 % et 5 % — existalent. Pour 1985 es taxx sora porté à 8 %. Papplifement l'éta-

ment de la taxe profes quelques milions de francs, qui sera toutefois loin de compenser les charges supp

• LA COMPAGNIE AIR-FRANCE est sollicitée pour rem-bourser deux prêts consentis en 1968 au taux de 6,75 %. Le premier prêt, de 17 millions de francs arrivait à échéance le 31 mars 1985; le second, de 9 millions de francs s'achevait le 31 mars 1986. Le coût du remboursement évalué à 706 600 F.

 LA SOCIÉTÉ AÉRO-PORTS DE PARIS est appelée à rembourser plusieurs prêts, dont les derniers arrivaient à échéance les derniera arrivaient à échéance en Pan 2007. Leur taux moyen est de 6,5 %. Le Trisor a damandé le stationament anticipé sur daux aus : 1 miliard de france en 1985 et 500 milians en 1986. Le coût du pantionassement anticipé ent évalué par les syndicuts du personnel à 30 milians de france en 1986 et à 70 milians de france en 1987.

# LA SNCF est sollicitée pour remboureer planieurs prêts youant à échiance on plus tard en 1998, n semenare un para tarp en 1979, pour en mengiant global de 320 mil-fésio de france. Hormis quelques prêts comontis su taux de 4,5 %, la plus grando partie des empiradis print été rémanairés à 9,75 %. La coût dis remboursement auticipé pet éculot à 10 millions de france.

# **EN OCTOBRE**

# Les prix ont augmenté de 0,7 %

La hausse des prix de détail en calculs définitifs de l'INSEE. L'indice s'est établi à 152,3 contre 151,3 en septembre sur la base 100 en 1980. En un an (octobre sse est de 7 %. En rythme annuel calculé sur les trois derniers mois connus, elle est de 6.9 %.

Les prix des produits alimenoctobre a été de 0,7 % selon les taires ont augmenté de 0,5 % en un mois et de 7,5 % en un an. Les prix des produits manufac-

turés ont augmenté de 0,8 % en un mois et de 7,1 % en un an. Cette forte hausse s'explique sur-1984 comparé à octobre 1983) la tout par les textiles (+ 1,3 % en

Les prix des services ont aug-menté de 0,5 % en un mois et de 6,3 % en un an.

## Les industriels prévoient une stagnation de la production

L'enquête mensuelle de novembre faite par l'INSEE anprès des chefs d'entreprise « semble montrer une sta-bilisation de l'activité industrielle, après la croissance euregistrée au troi trimestre », du fait, notamment, de la dimination de la demende etrangère dans toutes les branches, à l'exception des biens de consommatica.

Pour les prochains mois, . les perspectives des industriels, variables selou semble à une stagnation de la produc-tion . La stabilisation se note principalement dans le secteur des biens intermédiaires.

# CEE

# La Commission de Bruxelles veut renforcer le système monétaire européen

De notre correspondant.

Bruxelles (Communantés curo- navant, et c'est là sans doute ecennes). - La Commission europécane vient d'approuver des propoitions destinées à accroître le rôle de l'ECU et, par là même, à renfor-cer celui du système monétaire euronéen (SME).

Ces propositions visent le circuit officiel de l'ECU, autrement dit les transactions entre les banques centrales. Il s'agit d'en faire, davantage que par le passé, un instrument de réserve facilement mobilisable avec an rendement normal. . L'ECU dépassera ainsi son usage actuel d'unité de compte pour acquérir un statut plus réellem résume un haut fonctionnaire bruxellois.

Les propositions de la Commission, qui s'appuie sur les travaux accomplis en 1984 par les comités spécialisés des Dix et qui, de ce fait, ont toutes chances d'être retenues par les ministres des finances, sont rendues possibles par l'évolution de la position de la RFA, qui manifeste moins de réticence que dans le passé vis-à-vis de l'ECU, et, accepte qu'il soit utilisé plus fréquemment comme instrument de réservé.

Ce changement de la position illemande, s'il se confirme, leve un obstacle considérable au développe-ment du rôle de l'ECU. Techniquement, les aménagements au régime actuel qui sont préconités tournant

1) A la suite des interventions de change pratiquées au sein en SME, le règlement des sommes dues par les banques centrales débitrices ne peut se faire en ECU qu'à concurrence de 50 %. Cette limitation . devrait désormais disparaître ;

2) Il importe que les banques centrales, qui seront de la sorte rémunérées en ECU, n'y perdent pas. Dorél'élément central du progrès proposé par la Commission, l'ECU sera rémunéré an taux du marché, c'esty que comme n'imperte quelle autre devise;

3) Les banques centrales pourront mobiliser, pour leurs besoins d'intervention, les ECU qu'elles détiennent contre des dollars, auprès du FECOM (Fonds européen de coopération monétaire) ou, ce qui est une autre innovation, auprès des banques centrales des pays tiers détentrices d'ECU, par exemple de la Banque nationale suisse,

La Commission rappelle que le fonctionnement harmonieux du SME et par conséquent le renforce-ment du rôle de l'ECU ne sont possibles que si les États membres réussissent à établir une meilleure convergence de leurs politiques économiques. C'est un problème qui rejève moins des textes que de la pratique : la Commission suggère cependant qualques recettes afin d'y parvenir. Pour accompagner le mouvement, elle encourage les Etats membres à desserrer progressivement les contraintes qui résultent, chez ceux qui le pratiquent encore (France et Irlande), du contrôle des

Ce replacement du SME, qualifié par la Commission de « modeste mais significatif », porte, on l'a dit. sur les opérations sours banques centrales, Mais il est clair qu'un tel élargissement du rôle de l'ECU ne peut. par ricochet, que contribuer à l'essor de ce qu'on appelle « l'ECU privé ». Tout ce qui concourt à faire de la monpaie de compte européenne une devise ordinaire joue dans ce sens.

# **AUX ETATS-UNIS**

# M. Reagan et les dépenses militaires

(Suite de la première page.) La plupart des économistes, et

nombre aussi d'officiels, ne croient **VA SUPPRIMER** pas, surtout depuis la publication des statistiques sur le ralentissement UN EMPLOI SUR DEUX de la croissance, que les propositions de coupes budgétaires faites mer-credi matin à M. Reagan suffiront, L'industrie italienne d'électromé nager, celle qui triomphait sur tous même adoptées dans leur ensemble. à ramener le déficit à des propornées 60, se porte mal anjourd'hui. Après le rachat du numéro un itstions acceptables.

lien Zamussi par Electrolux, le nu-méro deux Indesit vient d'annoncer qu'il allait devoir supprimer plus d'un emploi sur deux. La société installée à Turin qui emploie huit mille personnes a accumulé l'an passé des pertes de 115 millions de francs pour un chif-

fre d'affaires de 1,5 milliard de francs. Elle affirme détenir 12 % du marché italien de l'électroménager et 5 % du marché européen mais est également présente dans l'électroménager grand public, secteur où ses pertes sont les plus sévères. Inde-

sit, en suppriment quatre mille deux cent quatre-vingt-dix emplois, es-père redevenir bénéficiaire en 1985.

• La lutte coutre la fraude fiscale. — Le premier des six votes de confiance prévas au Sépat italien sur le projet de lutte contre l'évasion fiscale a été favorable, mercredi après-midi 28 novembre, au gouvernement de centre gauche de M. Bet-tine Crati. 169 sénateurs out voté la confiance contra 103, tandis que 9 se sont absterns. Le texte de loi doit être présenté mardi prochain 4 décembre à la Chambre des députés.

– (AFP.)

LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE **VA SUPPRIMER** 12 000 EMPLOIS La Standard Oil of California (Chevron), deuxième groupe petro-

lier américain, a annoncé qu'elle al-lait réduire ses effectifs de 12 000 personnes, soit de 15 %. Cette ré-duction massive de personnel est liée à la fusion en cours des activités de Chevron avec la compagnie Gulf Oil, qu'elle a rachetée en mars dernier (le Monde du 7 mars 1984). Au total, les effectifs du groupe atteignent 80 000 personnes. Les suppressions d'emplois tou-

CHEYRON

heront notamment les activités de la Gulf à Houston (Texas) et Pittsburgh (ancien siège de la compa-gnie). Les salariés des deux compagnies se verront offrir des primes de départ volontaire dépassant un an de salaire. Chevron a déjà revendu à la Standard Oil Co (SOHIO) les raffineries et les réseaux de distribution de la Guif dans le sud-est des États-Unis, condition imposée par les autorités fédérales pour approuver définitivement la fusion projetée avec

Mises au point par le directeur du budget, M. Stockman, ces propositions visent à diminuer le déficit de 40 milliards de dollars au moins en 1986 et de 100 milliards d'ici à 1988. Actuellement estimé à quel-que 210 milliards sur chacune des prochaines années, il ne devrait ainsi plus représenter que 4 %, puis 3 % et enfin, en 1988, 2 % du produit national brut pour un budget qui devrait, lui, dépasser, dès le prochain exer-cice, les 1 000 milliards de dollars.

Ces coupes passent, a-t-il été expliqué à M. Reagan, non seulement par la suppression pure et sim-ple de nombreuses dépenses civiles (comme l'action en faveur du développement urbain) et la diminution de nombreuses autres (comme les retraites de fonctionnaires ou les subventions agricoles), mais aussi par un ralentissement de l'effort Concrètement M. Stockman a

souhaité que les dépenses militaires soient diminuées l'année prochaine de 10 milliards de dollars par rapport aux prévisions faites, ce qui pourrait ramener la progression de 'enveloppe du Pentagone à 5 % contre les 9 % enregistrés en movenne depuis l'arrivée au pouvoir de M. Reagan, et les 14 % qu'avait espérés M. Weinberger (1). Le secrétaire d'Etat à la défense serait décidé à s'opposer vigoureusement à cette mesure qui constituerait une révolution de taille dans le reaga-nisme, alors même que l'URSS vient d'annoncer une augmentation marquée de son budget militaire.

M. Reagan, lui, n'a pas encore fait connaître sa position. A en croire un haut fonctionnaire, il marks.

il désirerait, selon son porte-parole M. Larry Speakes. • entendre plus de détails », avant d'arrêter sa décision. Ce qui est sur est que, cela fait, il pèsera de tout son poids - utilisant sa popularité et l'impopularité d'une éventuelle augmentation des impôts - pour l'acceptation de son plan par le Congrès.

Il aura, en effet, à entrer, personnellement, dans la bataille pour vaincrenon seulement les résistances des démocrates qui sont majoritaires à la Chambre et voudraient tempérer l'austérité budgétaire par un relèvement des recettes, mais aussi les réticences des républicains, nombreux à penser qu'une trop brutale réduction des dépenses leur coûterait plus cher aux élections de 1986 et de 1988 qu'une augmentation modérée des impôts.

# **BERNARD GUETTA.**

(1) Le budget militaire devrait en l'état actuel s'élever à 294,6 milliards pour l'année financière qui s'ouvre le le octobre 1985. Il atteindrait 368,7 milliards en 1987-1988, alors que les économies envisagées se monteralent à 30 milliards de dollars.

• RFA: Forte hausse du surplus ommercial en octobre. — La balance commerciale ouest-allemande a été excédentaire de 8.8 milliards de deutschemarks en octobre, au lieu de 5.3 milliards en septembre. Les importations ont augmenté de 11 % (+ 17 % en un an) à 39 milliards et les exportations de 18 % (+ 27 % par rapport à octobre 1983) à 47,8 milliards de deutsche-



# POUR UNE CERTAINE ÉLITE: LES LUNETTES EN ÉCAILLE

MEYROWITZ OPTICIEN, L'AUTRE FACON DE VOIR 5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS. TEL. 261.40.67

# La Grande-Bretagne au centre du jeu pétrolier

Rompant brutalement avec sa politique passée, la Grande-Bretague a réduit, le 17 octobre, ses prix officiels de 4,5 % afin d'ajuster ceux-ci aux cours da marché libre. Le Royan Uni a ainsi renvoyé la balle dans le camp de l'OPEP, seule chargée désormais de soutenir les prix mondiaux du pétrole en réduisant sa mondiaux réduisant sa production (le Monde du 29 novembre).

 En principe, le prix officiel bri-tannique devrait être celui du mar-ché, » Ritournelle. Modulée sur tous les tons depuis deux ans au bord de la Tamise par tous les services offi-ciels. Sans scrupule et... sans convic-tion. Car les faits, obstinément, dé-mentaient la doctrine officielle. Avant le réajustement d'octobre, les prix du marché libre demeuraient systématiquement inférieurs, et de beaucoup, aux tarifs officiels. « En moyenne, depuis trois ans, les prix du marché « spot » ora été inférieurs de 0,60 dollar par baril au prix offi-ciel », (soit 2 %), avait-on calculé

Qu'y saire? A vrai dire, pas grand-chose: « Nos prix sont fondamentalement déterminés par la demande mondiale et le niveau de l'of-fre de l'OPEP. A court terme, ils sont influencés par la perception des agents -, expliquait-on au ministère de l'énergie. Aven pudique d'impuissance. Car le gouvernement britannique, incapable, on l'a vu, de peser efficacement sur les tendances lourdes du marché mondial, est encore plus démuni pour lutter contre les foucades du marché au jour le jour dictées par les spéculateurs.

Pas de doute, pour les courtiers, négociants, professionnels de tout poil, le brent, qualité de pétrole la plus produite en mer du Nord (1), est devenu le véritable brut de référence sur le marché mondial, détrô-nant le célèbre · Arabian light »

Véritable phare des tendances à court terme du marché, le com-merce du Brent est devenu une sorte de Bourse autogérée – certains né-gociants parlent même de créer une les « majors » pour sauver les appa-

chambre de compensation! - qui traite couramment cinq à dix fois plus de cargaisons que la mer du Nord n'en peut produire. Il n'est pas rare qu'une même cargaison fasse l'objet de vingt, trente, voire trente-cinq transactions avant de trouver un client final.

Fait nouveau, le marché du Brent est de plus en plus influencé par le marché à terme de New-York, ses propres cotations étant désormais fixées pour le mois en cours et les deux mois suivants. « Le Brent et le brut américain de référence, de qualité similaire, sont théoriquement substituables, explique le rédacteur en ches de la revue Petroleum Argus, aussi les négociants utilisent-ils de plus en plus le Brent pour se couvrir sur le marché de

« Il n'est pas confortable de voir votre brut être le jouet des spécula-teurs lorsque votre objectif est de maintenir des prix stables sur longue période », résume une spécia-liste londonienne. La situation du gouvernement de Mrs Thatcher était d'autant plus difficile que les défauts du système fiscal britannique (voir encadré) ont tendance de façon structurelle à amplifier tout mouvement à la baisse des cours.

Le réajustement des prix opéré en octobre tirait donc une rude épine du pied des autorités britanniques, en leur permettant d'accorder enfin les sacro-saints principes de leur po-litique libérale à la réalité d'un marché sans cesse tiré vers le bas. Car pour tenir depuis 1983 des prix officiels inchangés, en ligne avec ceux de l'OPEP, sans pour autant renier les fondements du système, le gouvernement avait du conclure avec les compagnies des arrangements aussi subtils qu'acrobatiques, et. selon la plus pure tradition britannique, parfaitement hermétiques à tout esprit cartésien. L'accord

# 11. - L'inévitable baisse des prix

par VÉRONIQUE MAURUS

meilleur exemple.

- Ce qui s'est réellement passé? Je vais vous le dire ... . M. G., direc-Je vais vous le dire... - M. G., directeur des achats pour l'Enrope de l'une des plus grandes compagnies internationales, qui refusera par la suite d'être cité, se penche, amusé et vaguement condescendant : « Nous avions décidé de partager le fardeau » avec le gouvernement. Il s'explique : les prix au jour le jour avaient commencé à diminuer en juin, dit-il ; début juillet les compagnies clientes de la Compagnie nationale des pétroles britanniques tionale des pétroles britanniques (BNOC) avaient néaumoins ac-cepté de renouveler leurs contrats trimestriels à un prix officiel in-changé, « mais avec un délai de ré-

rences, alors que les cours du mar-ché avaient chuté de 10 % en était le août, la décote était trop forte et les pertes des compagnies trop impor-tantes. « Quand vous achetez 30 dollars ce que vous ne pouvez vendre que 27... -

De nombreux contrats ont donc été interrompus... sans le dire, la BNOC se chargeant discrètement d'écouler sur le marché libre les quantités laissées pour compte. Les compagnies n'enlevaient plus au prix officiel qu'une partie de ce qui était prévu par le contrat, explique notre interlocuteur, le reste était vendu par la BNOC au prix du marché au jour le jour.

Un arrangement fort coûteux en tout cas pour les Britanniques, qui, en quelque sorte, subventionnaient

chaque baril ainsi vendu par la BNOC sur le marché libre. La compagnie continuait en effet d'acheter au prix officiel (30 dollars) tout le brut qui lui revenait au titre des accords de participation, soit environ I million de barils par jour. Mais elle n'en revendait plus à ce prix qu'une partie, environ 60 %. Le reste, environ 300 à 400 000 barils par jour, était écoulé sur la base du prix au jour le jour, soit en moyenne d'août à octobre 1,5 dollar par baril en dessous du prix officiel. Résultat : une perte sèche d'au moins 450 000 à 600 000 dollars (4,2 à 5 7 millions de francs) par jour! 5.7 millions de francs) par jour!

Les compagnies supportaient éga-lement leur part du fardeau. - Celaaboutit à subventionner les petites compagnies; ce n'est pas supporta-ble à terme », expliquait-on à la Shell en septembre. Les petits pro-ducteurs ne possédant pas de raffi-nerie outre-Manche, qui vendent à la BNOC toute leur production, sans obligation d'en reprendre une partie, étaient en esset avantagés, bénésiciant d'un prix garanti largement su-périeur à celui du marché. Les grandes compagnies, elles, étaient non seulement obligées de racheter à la BNOC, au prix de 30 dollars, du pérrole dont elles ne pouvaient tirer, après raffinage, que 27 ou 28 dol-lars, mais elles étaient également contraintes de payer des impôts sur la base du prix officiel pour toutes les quantités livrées à la Compagnie nationale.

On comprend que ce - gentle-man's agrement - n'était tenable que pendant une courte période, si les cours du marché rattrapaient assez vite les prix officiels. Cela n'a pas été le cas, puisque depuis l'été les cours restaient grosso modo stables, mais à 1,5 dollar en dessous des tarifs de la BNOC. On comprend aussi ce qu'avait d' « héroïque » depuis un an et demi la résistance des puis un an et demi la résistance des autorités à la baisse des prix officiels, en dépit des accès de faiblesse réguliers du marché. D'arrange-

ments bancals en rafistolages en tout genre, le système devait tot on tard craquer, sauf modification fondamentale des pouvoirs d'intervention de l'Etat dans les affaires pétrolières et du rôle de la BNOC. Solution radicale mais sans doute inacceptable pour un gouvernement conservateur. " En septembre, raconte, hilare, un membre du précédent gouverne-ment travailliste, le ministre des fiment travailliste, le ministre des fi-nances avait réuni un panel de hauts fonctionnaires pour trouver un moyen de camoufler les pertes pré-visibles de la BNOC. Après une heure de «brain storming», une seule solution avait émerge : natio-nalisons Britoil ». Britoil, émana-tion de la BNOC, dont elle a re-cueilli les activités d'exploration production, et... privatisée en 1983!

Le réajustement des prix officiels opéré en octobre était donc pour le gouvernement - et pour les compagnies - la seule issue pour échapper à une situation intenable. Un pis aller... à la condition d'être certain qu'il n'allait pas déclencher une nouvelle baisse massive, voire une chute en spirale des prix mondiaux. La suite des événements a montré jusqu'ici que le calcul était juste et moment bien choisi, puisque l'OPEP a d'ores et dejà réussi, sinon à redresser les cours du marché, du moins à les stabiliser à un niveau lé-gèrement inférieur aux nouveaux tarifs britanniques. Cette situation devrait, compte tenu de la saison, pouvoir être au moins prolongée jusqu'an début de 1985. • Je ne crois pas à la thèse du complot, commente un analyste, mais indiscutablement cela ne pouvait se produire à une meilleure période... .

(1) Le Brent est en fait un mélange de pétroles produits par sept champs voisms de la mer du Nord, tous reliés au même oléoduc, aboutissant au terminal de Sallom Voe dans les Shetlands. Les bruts appartenant au « système Brent » représentent environ 40 % de la produc-tion britannique, soit environ 0,9 à 1 million de barils par jour. Les princi-paux sont Esso et Shell.

# Les failles du système

La « fièvre du Brent » n'a pas pris les négociants par hasard. Ce sont les failles du système de com-mercialisation et de taxation bri-tamique qui, combinées aux pres-sions à la baisse des cours, ont permis sanx négociants de s'infiltrer de façon croissante dans le circuit, au point que le marché spot ab-sorbe aujourd'hui, une boune moi-tié de la production. A la base, la nécessité, pour les compagnies, de procéder entre elles à des échanges de « bruts » pour optimiser le fonc-tionnement des raffineries. « Struc-turellement, il y a envirou 20 % de la production qui passe sur le mar-ché dans ce but », assure-t-on chez ESSO. Les négociants indépen-dants ont ainsi tôt découvert qu'ils pouvaient avoir accès de façon pouvaient avoir accès de l'açon continue au brat britannique, situa-tion rare dans le monde petrolier.

En sus de ces 20 % «structu-rels», des quantités croissantes se sout portées sur le marché pour des raisons fiscales. Lorsque les prix du marché su jour le jour sout infé-

rieurs aux prix officiels, les com-pagnies cessent d'alimenter direc-tement leurs propres raffineries. En effet elles sont dans ce cas taxées sur la base des prix officiels taxees sur la muse des prix ornices alors que si elles fout transiter leur brut par le marché, elles ne sont imposées que sur la base du prix réel pratiqué. Comme le taux d'imposition an niveau de la production est, rappelous-le, très élevé et comme les compagnies n'out pas le droit de déduire, sur les bénéfices aron de decurre, sur les beneries importants réniisés en amout, les pertes subies an niveau du raffinage et de la distribution, les grands groupes intégrés out tout intérêt à vendre leur production au prix au jour le jour platôt qu'au prix officiel.

Résultat? « Dès que le rabais atteint 75 cents par baril, les com-pagnies écoulent presque tout ce qui leur revient en propre (soit 43 % du total) sur le marché libre, Ce qui aggrare la baisse des cours...»

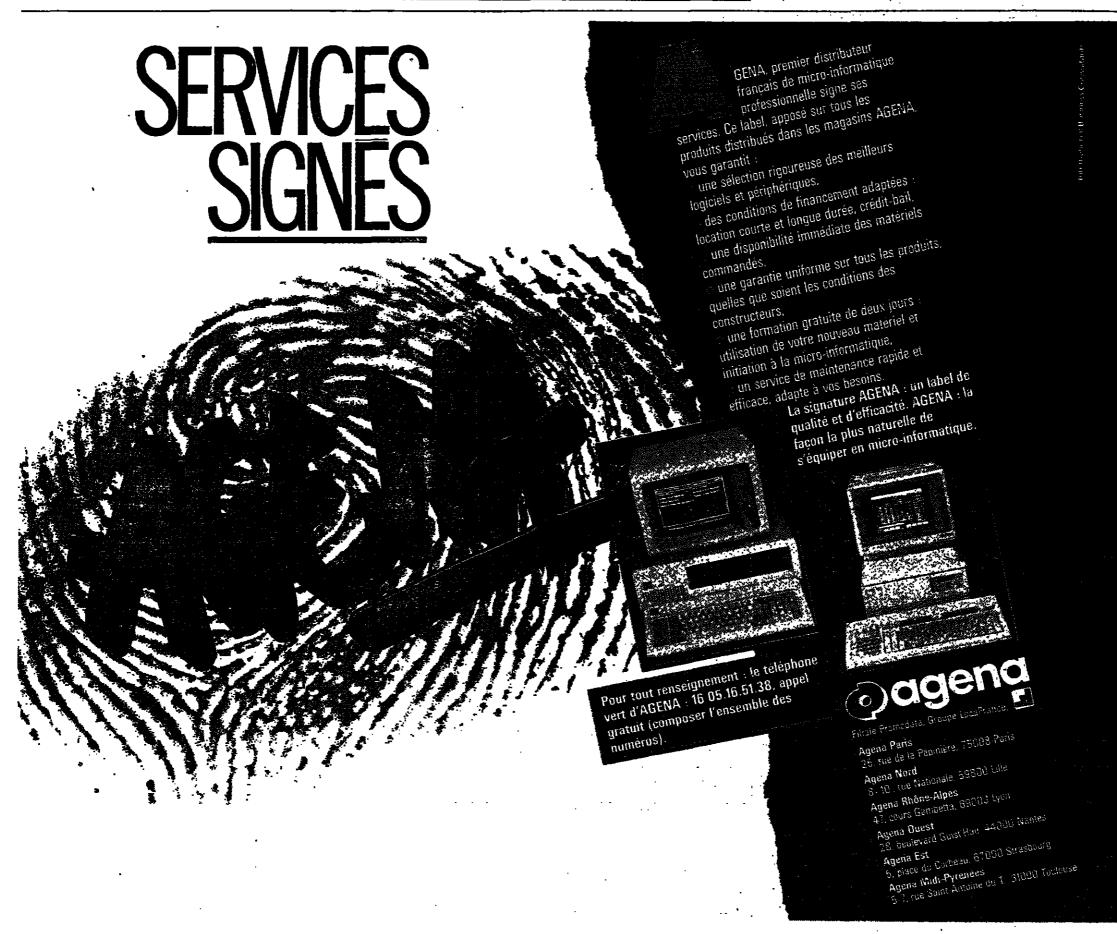

VENTES PA

4.

1.2 14.

Frais 34

\* COPPER

Artista : 7 70 000 F

CVER

OFFICIERS

N. IF ELLERY And the second of the second and the second of the second o

Washingto

Piece Etienne-Peri



# ÉCHANGES INTERNATIONAUX

# LE DIFFÉREND EURO-AMÉRICAIN SUR L'ACIER

# Washington est décidé à protéger ses industriels

Washington - La décision des Etats-Ums de rompre les négociations en cours avec la CEE sur les importations de tubes d'acier (le Monde du 29 novembre) est avant tout la conséquence de l'engagement pris le 19 septembre dernier par M. Reagan devant les produc-teurs américains d'obtenir des mesures d'auto-limitation de la part des pays exportateurs.

Les importations d'acier, qui avaient représenté 24,2 % du marché américain au cours du premier semestre de cette année, s'en étaient adjugé 33 % au mois de juillet. S'estimant menacée par cette pro-gression, l'industrie sidérurgique, qui traverse de très graves difficultés, avait alors fait appel à la commission du commerce international pour obtenir l'imposition d'un quota de 15 %. M. Reagan s'était refusé à prendre une telle mesure, mais avait, en revanche, assuré qu'il obtiendrait, par la négociation avec les pays concernés, un abaissement volontaire de leurs exportations à 19 % du marché américain.

La brutalité manifestée par les États-Unis dans l'affaire des tubes européens marque leur volonté de parvenir à conclure les accords nécessaires à l'auto-limitation qu'ils

Cette affaire souligne, au-delà, la montée régulière des presions protectionnistes aux Etats-Unis, qui enregistreront à la fin de cette amée un déficit commercial en hausse de plus de 80 % par rapport à 1983 et d'un montant de quelque 130 mil-

liards de dollars. Tant que la devise américaine ne sera pas retombée à des cours moins excessifs, c'està-dire tant que n'auront pas été prises les difficiles mesures de réduction du budget actuellement examinées, ce déficit ne pourra que croître et ces pressions se renforcer.

Officiellement, Padministration se dit prête à y résister au nom du me qui est son credo et il est vrai qu'elle s'était ainsi victorieusement opposée aux aspects les plusdangereusement protectionnistes de la loi sur le commerce adoptée en septembre dernier par le Congrès... Reste que, si - volontaires - fussentelles, ces mesures d'auto-limitation, dont avait déjà bénéficié - et pour son plus grand profit - l'industrie automobile, relèvent moins du libéralisme que de son contraire.

Les Etats-Unis paraissent en tout cas bien décidés aujourd'hui à mieux protéger leurs producteurs, et le représentant spécial pour le commerce, M. William Brock, s'est à cet égard montré particulièrement clair mardi 27 novembre. Le jour même où il annonçait le blocus unilatéral sur les tubes d'acier, il a ainsi déclaré devant les industriels américains que les Etats-Unis se montreraient à l'avenir « beaucoup moins patients » et « beaucoup plus agressifs - face aux pratiques commerciale jugées inéquitables par Washington.

Les subventions gouvernementales à l'exportation, les barrières non tarifaires et la contrefaçon de De notre correspondant

produits américains étaient là particulièrement visés. Cette nouvelle attitude américaine, a précisé M. Brock, tendra également à obtenir des pays signataires de l'Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers, le GATT, des modifications permettant l'établissement de règles sur le commerce agricole et les industries de services, dans les-

quelles les Etats-Unis tiennent le premier rang mondial.

L'actuelle exclusion du GATT de ces industries a été qualifiée d' «insensée» par le représentant américain pour le commerce, qui a ajouté : « Nous ne sommes pas satisfaits du GATT et des mécanismes internationaux en place. (qut) doivent faire plus et mieux à

Ce haussement de ton ne signifie pas que le protectionnisme va l'emporter demain aux Etats-Unis, mais il aura de belles occasions de continuer à relever la tête au cours des durs marchandages auxquels l'administration va devoir procéder avec le Congrès pour la réduction du déficit budgétaire et l'adoption s'il était présenté - du projet de

RERNARD GLIETTA

réforme fiscale

# Les Dix envisagent des représailles

Bruxelles (Communautés européennes). - Le conseil et la Commission portent « un jugement sévère » sur l'attitude de l'administration américaine. La Communauté est décidée « à faire respecter ses droits », autrement dit à adopter des contre-mesures, conformément aux procédures du GATT : des listes de compensation - possibles secont soumises au conseil des ministres si Washington ne revient pas sur la décision prise. Le ton employé par M. Etienne Davignon, le viceprésident de la Commission chargé des affaires industrielles, est ferme. Il reste à voir, bien sûr, jusqu'où se concrétisera la détermination ainsi manifestée par Bruxelles.

M. Davignon constate que M. Brock, le représentant spécial du président Reagan pour les négociations commerciales, avait pris l'engagement de défendre, auprès de l'administration, l'arrangement

APPARTEMENT

APPARTEMENT

salle d'eau avec wind

UNE CAVE au sous-sol. Miss à prix : 90 000 F.

1" étage escalier C, porte de, 2 pièces princ, et cuisi

ALL SOUS-SOT LINE CAVE.

Mise & prix : 45 000 F.

De notre correspondant

auquel ils étaient parvenus ensemble voici dix jours. Il a échoué. « Cela veut dire que l'administration accepte la position des industriels plutôt que de chercher un arrangement avec les pays partenaires ». M. Davignon remarque que « cette pression des industriels, au moment où le déficit commercial américain augmente, peut présager des jours difficiles ». Il note encore que la décision prise par Washington est un - acte protectionniste » puisque, selon l'ITC (International Trade Commission) une juridiction compétente pour examiner les plaintes déposées par les entreprises contre des concurrents extérieurs), les importations de tubes en provenance d'Europe ne portaient pas préjudice aux entreprises américaines. Le vice-président de la Commission souligne enfin que la décision améri-

L UN STUDIO

cuisine, w.-c., débarras

su sous-sol UNE CAVE Mise à prix : 45 000 F.

L'UN STUDIO

au 3º étage, escalier C, porte face droi comprenent salle de séjour,

NO F. Mise à prix : 20 000 F. Inte à la SCP SCHAMET & DAVID avocats à PARIS-17°,

tre des Européens, puisque des four-nisseurs comme le Brésil, le Japon et la Corée ont davantage accru leurs livraisons de tubes aux Etats-Unis. sans pour autant être maintenant



( Publicité ) COMPAGNIE PÉTROLIÈRE TEXANE

nche d'urgence particulier ou société pour représenter se gamme de matériaux heutentent formants pour la maintenance des immeubles, Salaires exceptionnels et possibilités d'expen-s. Aucune expérience p'est require. Nous sommes des professionnels dans notre domaine avec cinquente ans d'expérience et nous offrons une formation compilité. Usine moderne en Europe. Prière d'écrire en anglais à :

em Petroleum. P.O. Box 789, Ft. Worth, Texas 76101, U.S.A. Telex 758300, Cibia SWEPCO.

# COPIES GRAND ET TRES GRAND FORMAT - AGRANDISSEMENT REDUCTION ETRAVE 38, av. Daumesnil PARIS-12. \_ 347.21.32

# OFFICIERS MINISTÉRIELS VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 563.12.66



造 UN STUDIO cuis. I pee et dr. aas w.c. com. Mise à mix: 12.000 F

an 3ª ét. prem, porte droite compr. entrée, cois., 3 pièces, débarras et droit any w.-c. communs. Mise à prix : 45.000 F S'ad. pr ts rens. à la SCP SCHMIDT et DAVID, avoc. ass. à PARIS-17º 76, av. de. Wagram, tôl. 766-16-69 du lundi au vendredi entre 10 h et 12 h

Et sur les lieux pour visiter.

IOT APPARTEMENT

Vante Paleis Justice CRÉTEL jeudi 13 décembre 1984 9 h 30 OGt 43 m env. 1" ét., b8t. A. poes., dépag., cujs., 2 poes., déparres. LIBRE DE LOCATION ALFORTVILLE (94) M. à PX : 70 000 F s'ed. M. COPPER

ROYER evocat, Paris:17º 1, rue G.-Berger, Tél. 5 768-21-03, DOMANES Bureau, 218; 11, rue Troncher, Paris-Br, Tél. : 266-97-40 , poste 7815. Graffe criées Tribunal de Granda Instance de CRETEIL, où le cabler Vente sur saisie-immobilière au Tribunal de Grande Instance de VERSAULLES - Palais de Justice le mercredi 12 décembre 1984 à 10 h. En un seni lot MAISON D'HABITATION

... en cours de construction

78120 RAMBOUILLET

VENTE sur seinis immob. Pal, de Just. PARIS, iaudi 13 décembre 1984, à 14 h. **UN APPARTEMENT** 3, RUE ROBERVAL

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice d'ÉVRY (91) Mardi 11 décembre 1984 à 14 b. UN APPARTEMENT av. cave et parking, bât. él., 5º ét.

Vente Palais de Justice NANTERRE, mercredi 12 décembre 1984, 14 h APPART. BOULOGNE-BILLANCOURT ABONDANCES 19 à 27, r. de l'ABREUVOIR et 71, r. Saint-Denis Est, S. de séj. double. Cuis. 3 Ch. S. de B. S. d'eau. Cab. Toil. C. Dégagement. Rangement. 2 Balcons. CAVE. 2 Empirs. Garage

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES après seisic, en l'étude de M° LEPLAT, notaire à ANTIBES (06600), 15. av. Robert-Soleau, 16l.: (93) 34-53-53, le MARDI 18 DÉCEMBRE 1984 à 15 beures ... 2 groupes de parts sociales domant vocation à ... 1) APPART. 2 P. au 6° ét. 2) LOCAL rez-de-ch.

M. & PX 150 000 F sad Mr ABADIE

Avocat Paris (4) 23, bd Henri IV. T. 272-07-41, avant 17 h.

12 et 14, bd ALBERT-Ia à ANTIBES - RÉSIDENCE DU ROI CHEVALIER -MICLO A RIA. 16 688 F; 2) Après baisse de M. à P. : 50 000 F, outre le passif social de miclo A RIA. 16 688 F; 2) Après baisse de M. à P. : 50 000 F, outre le passif social de 10 430 F.

Vacce Palais de justice de Paris. Jaudi 13 décembre 1984, 14 h. EN 6 LOTS PARIS-15°, 3, place Étienne-Pernet APPARTEMENT. M. a P. : 25 000 F & APPARTEMENTS. M. à P. 75 000 F 2000 P. APPARTEMENTS. M. à P. 60 000 F 242 CAVE 2 APPARTEMENTS. M. à P. 70 000 F 242 CAVE CHAMBRE M. à P. : 25 000 F tenge APPARTEMENT M. à P. : 60 000 F Countre Me DRIGUEZ Roule, tél. 226-13-20. Me Ch. de GUARDIA, Paris (164). 9, rue Proychast. Tél.: 720-56-77.

Mise à prix : 80.000 f Pr is reus. s'adr. M° E. GUEILHERS, avocal, 21, rue des Étais-Généraux à VERSAILLES. Tél. 950-02-62.

de 2 pass princip, au 5º étage d'un imm. ais à PARIS (17º) M. à av. 20.800 F. S'adr. SCP GASTI-NEAU, MALANGEAU, BOFTTELLE-COUSSAU, av. ass. à PARIS (1"), 20 rate des Pyramides, tél. 260-46-79. Ts avoc. pr. Trib. Gde Inst. Paris, Bobigny, Nameure, Créteil. Sur les lieux pour vis.

**GRIGNY 2 (91)** Mise à paix: 56.000 F

Ress. M. TRUXILLO et AROUN,
avoc. ass., 4, boul. de l'Europe à
EVRY (91). Tél. 079-39-45

PAVILLON KREMLIN-BICETRE (94) 5, av. du Doctour-LACROIX (Anc. av. de la République) Superf. totale 128 m° env. Ent. Cuis. S. de séj. S à M. 2 Ch. WC. S. de B. CAVE. Petite construction à usage Buanderie. COUR cimentée. LOUE 1 056 F par trimestre

M. à PX 100 000 F s'ad. Me COPPER ROYER Paris

1, r. G. Berger T. 766-21-03. DOMAINES Bureau 218, 11, rue Tronchet

PARIS (8) T. 266-91-40, poste 1815. Greffe des Criées du Trib. de Gde Inst

CRÉTEIL ou le cahier des charges est déposé

Sur place pour visiter le 7 décembre 1984 de 14 h à 15 h

sur saisie immobilière au Palais de Justice de PARIS

PARIS 18º arrondissement

le isudi 13 décembre 1984, à 14 h

S'ad. pour tour renseignements à la SCP SCHMEDT & DAVID avocets à PARIS-17°, 76, avenue de Wagram, tél. : 786.16.89 du lundi au vendredi entre 10 h et 12 h,

et sur les lieux pour visiter

Vente sur saisie immobilière au Palais de justice d'ÉVRY, rue des Mazières, le mardi 11 décembre 1984 à 14 beures

UN PAVILLON, 38, rue des Ormes

**a SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE** (91)

MISE A PRIX: 120 000 F Cons. présitifis prenchérir. Rens. : Mª AKOUN et TRUXILLO, avocats associé à EVRY (91), 4, bd de l'Europe, tél. : 079-39-45.

Vente Palsis de Justice CRÉTEIL. Jeudi 13 décembre 1984 - 9 h 30

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice de BORIGNY, le MARDI 18 DÉCEMBRE 1984 à 13 h 30 EN UN SEUL LOT: 3 PAVILLONS à BONDY (93)

19, 21, av. Clara Grandet
(lots 3, 4 et 5 de la co-propriété) - MISE A PRIX : 150 606 F
S'adresser à la Société Civile Professionnelle d'Avocats
ETIENNE, DORE, WARET-ETIENNE, FENART, ALEMANT,
11, rue du Général à ROSNY-sous-BOIS - Téi. : 854-90-87

tes sur surenchères au Palais de justice de MEAUX (77), en 6 lots le jeuil 13 détembre 1984 à 10 heures UNE PROPR. MAISOND'HAB.

Mise à prix : 825 000 F Loué à usage agricole ENS. DE BAT. NANTOUILLET (77)

NANTOUILLET (77)

Mise à prix : 209 660 F LIBRE DE LOCATION LUNCHATEAU sis a NANTOUILLET (77)

Mise à prix : I 100 600 F LIBRE DE LOCATION

sis à NANTOUILLET MONTGE EN GOËLE - VINANTE (77)
Mise à prix : 2 310 000 F

#PET.CPSDEF. 38 a 60 ₪ aNANTOUILLET (77) Mise à prix : 440 000 F LIBRE DE LOCATION

CPSDEF. div. si NANTOUILLET THIEUX et COMPANS (77) Mise à prix : 3 960 000 F LOUE à us. agricole

S'adr. pr rens. à la SCP F. & L. PRUNET, avis à MEAUX (77), 2, r. de Chaage, tél.: 434-14-07; M' RABIER, avi à MEAUX (77), r. des Teinturiers, tél.: 434-49-59; SCP TOURAUT & DURIEUX, sié d'avis à MEAUX (77), 2, r. des Cordeliers, tél.: 433-27-25; M' PINSON, avi à MEAUX (77), 30, cours Raouh, tél.: 025-40-40; SCP O. & E. MORIN, sié d'avis à MEAUX (77), 24, r. du Palaisde-Justice, tél.: 434-16-73.

# au Palais de justice après LIQUIDATION DE BIENS ET FOLLE ENCHÈRE à PARIS, en un lot, jendi 13 décembre 1984 à 14 heures ENSEMBLE DE CONSTRUCTIONS à usage d'HOTEL-REST. dén. HOTEL CARAIBE COPATEL

ments ne devant être, aux termes du cahier des charges, utilisés qu'à usage d'HOTEL-RESTAURANT, sis sur la commune de **MOULE (GUADELOUPE)** 

LIBRE - MISE A PRIX : 1 000 000 DE FRANCS S'adr. à M· Monique GUIBERTEAU, avt à NANTERRE, «le Vallon», 38, square de la Brèche-aux-Loups, 161.: 260-20-49; M· I.-M. GARNIER, syndic, 63, bd Saint-Germain, PARIS (5°); au greffe des criées du TGI de PARIS, où le cahier des charges est déposé; et sur les lieux pour visiter.

Miromesnil, PARIS (8°) - ADJ. en l'étude et par le minist. de l'un des Not. assoc. le MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1984 à 14 h - EN UN LOT:

754 ACTIONS de 10 F chacune, entièrement libérées de la SA IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION LE CHESNAY TRIANON, 2, av. Charles de Gaulle au Chesnay, donnant droit à la jouiss. et

vocation à l'attrib. de UN APPARTEMENT - UNE CAVE - UN PARKING

dans Bât. D de la tranche 22 dite M9 d'un ensemble immobilier

AU CHESNAY (78) par extension Che de ROCQUENCOURT,
connu sous le nom de PARLY II
RÉSIDENCE GEORGE V - 4, square du Printemps

M. à P.: 300 000 FS'adr. pour rens. aux Notaires. Tél.: 266-24-06

Vente sur saisie immobilière au Palais de justice de VERSAILLES le mercredi 12 décembre 1984, à 10 lieures - En un fot 2 APPARTEMENTS à VERSAILLES App. au 1" ét. de 4 pces princ. - 2) App. au 2" ét. de 6 pces princ. s. de bai 2 CAVES - 1 GARAGE - Ree Berthier, n° 39 MISE A PRIX: 600 000 F S'adr. à Me RAVIART, avt à Versailles, 13 bis, av. de Saint-Cloud, têl. : 950-03-12 : Me HERBIN, huissier, têl. : 950-02-77.

Vente sur saisie immobilière au Palais de justice d'ÉVRY (91) le mardi 18 décembre 1984 à 14 heures

PAVILLON situé à PECOUEUSE (91) route de Villevert, lieudit - les Barreries MISE A PRIX : 140 000 F

Consignation indispensable pour enchérir. Rens. : Mª AKOUN et TRUXILLO, avocats associés, 4, bd de l'Europe, à ÉVRY (91), tél. : 079-39-45.

Vente sur saisie immobilière au Palais de justice de NANTERRE le mercredi 12 décembre 1984 à 14 heures APPARTEMENT à NEUILLY-SUR-SEINE

(Hauts-de-Seine) de 2 pièces princ. au r.-de-ch. - 194, bd Pineau, et éé MISE A PRIX : 180 000 F S'atiresser à Me RIBADEAU-DUMAS, avocat poursuivant, 17, avenue de Lamballe, PARIS (16+) - Tél.: 524-46-60

Vente sur publication judiciaire au Palais de justice d'EVRY (91) rue des Mazières, mardi 11 décembre 1984, à 14 heures

**UN PAVILLON sis à BREUILLET (91)** avenue Jean-Bart, nº 28, résidence PORT-SUD MISE A PRIX : 300 000 F

Possibilité de baisse en cas de non-enchère d'un quart puis de moitié. Consignation préalable pour enchérir. Pr rens. : Mª AKOUN et TRUXILLO, avocats associés, demeurant à ÉVRY (91). 4, boulevard de l'Europe, tél. : 079-39-45 ; au greffe du TGI d'Evry, où le cahier des charges est déposé.

Vante après liquidation de biens au Palais de Justice de Paris le jeudi 6 décembre 1984 à 14 heures — en 25 lots

LOCAL COMMERCIAL & DIVERS APPARTEMENTS CAVES et 4 EMPLACEMENTS DE VOITURES dépendant d'un ens ier, avenue du Nord, 🕫 33 at 39 à 46, chemin des Processions, n° 7 bis Sentier des Piguebourfs, sans numéro

à NEUILLY-PLAISANCE (93)

MISSES A PRIX: 1" lot, 20 000 F - 2" lot, 100 000 F - 3" lot, 120 000/F 4º lot, 120 000 F - 5º lot, 80 000 F - 6º lot, 90 000 F - 7º lot, 140 000 F 8" lot, 90 000 F - 3" à 20" lot, 3 000 F chaque lot, soit 36 000 F

Series and the First and the First and the First and the First and 
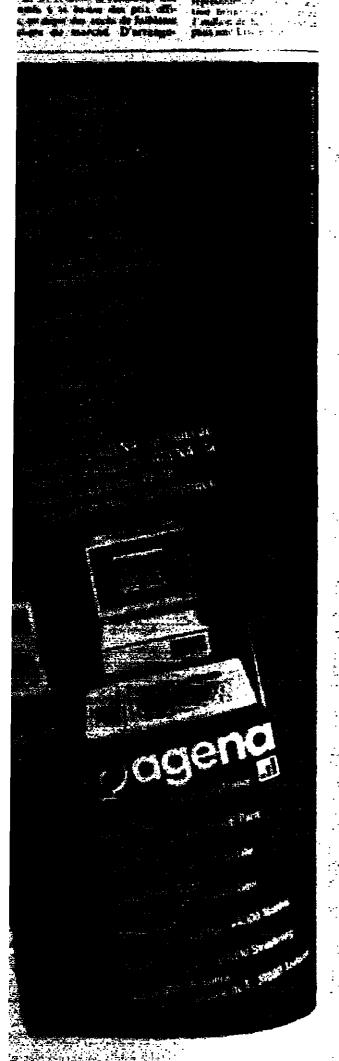

u pétrolier

tank ann vende par la me le gjarité itere. La com-manuel en elles d'achère

Man (30 dullars) mai ic

the supposed so libe des sci-de publiquelles, unit orniron an de larie put jour. Mais

state de merie per jour. Mais sires establiste plus à 20 pris ser passin, autopus 40 pris ser passin, autopus 40 pris ser passin, autopus 50 à 600 500 paris passin desire desire desire des est passin de pas

es encoupages exponentates éga-un lour part de la circum. Cela les Landinstances de

partier of a confident of the partier of the confident of

personalities respectates une factific the majorities eventually, beindig of the puriod largement invention of a partie of the personal translation of the personalities of the p

The price of the contract of t

in continent ups at species of appropriate of the second description o

par de como principale disputa l'Addi-nuale fullquires gracos manda an-mane 4 1,5 de dise en Anamas des

& & FWO. On temperate

de que ponit é - familiair - de-ne ses et desse le chiefsées des

ments to see . . genre, of systems Charcet.

Ber an gro, ge-

En bertemen.

Martin Transport

Billion and are ex-

functioning ex-

midder as a

tion de la final.

modernment - - -

kt. . b.

velle house on

Inage ist got a

munus in

te le Ber en la mai

Marine de la constant 
a transfer ...

BOUNESTIC THE TOTAL ....

ghath + ... v

Plant with the

du ii 6 zi.a. --

र्दि क्रिकालक १५५०

FOPEP ....

a recite se

parement into

Mangle Co.

CHAIR FARE .. ..

Carrier with the

Care received

Builte & with the

SA SA SANTE S S

Directly Alexander ...

tout brite

TERRITOR CL \*\*\*\*\*\*

# MAURICE COHEN LE DROIT DES COMITÉS D'ENTREPRISE ET DES COMITES DE GROUPE

1984, 1050 pages. PRIX FRANCO: 417 F

LGDJ 20, rue Soufflot, 75005 PARIS Tél. : 354-07-19

(Publicité) La mairie d'Antibes organise les 17 et 18 janvier 1985 un concours sur épreuves de recrutement de gardiens de police municipale.

Ce concours s'adresse aux candidats de nationalité française. Agés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, le 1º janvier 1985 et ayant satisfait aux obligations militaires. Ils devront en outre posséder le permis de conduire automobile et avoir une acuité visuelle totalisant 15/10 pour les deux yeux avant correction.

Ce concours comporte les épreuves suivantes. Eneuves écrites :

Une dictée (30 mn - coefficient I); Problèmes d'arithmétiques (1 heure - coefficient 2); Etablissement d'après les éléments d'un dossier, d'un rapport d'information, de contravention ou d'accident (2 heures - coeffi-

Epreuves orales :

1) Interrogation sur un programme de droit public et de droit pénal

Interrogation sur un programme de police (coefficient 3); Des épreuves d'aptitudes physique sont également prévues (coeffi-

Les candidats intéressés peuvent se renseigner auprès de la mairie d'Antibes-service du secrétariat général afin de retirer les imprimés nécessaires à leur inscription. Prendre rendez-vous pour la visite médicale préalable et connaître le programme des différentes épreuves. La clôture des inscriptions est fixée au 20 décembre 1984.



ITION CHITIQUE SUR L'ACTUALITÉ ÉCON

OUL je m'abonne pour 1 an ; 7 numéros : 70 F. PRÉNOM .....

ADRESSE
ALTERNATIVES ECONOMIQUES, 20 rue d'Assas - 21000Dijon.

# SOCIAL

# LES DISCUSSIONS POUR LA NOUVELLE CONVENTION DE 1985

# Les tarifs médicaux en question

Le décor est anjourd'hui planté pour commencer la négociation d'une nouvelle convention entre les médecins et la Sécurité sociale, la précédente, signée en 1980, arrivant à échéance en juin 1985. Le 17 décembre devrait avoir lieu la première rencontre officielle entre les trois caisses d'assurance-maladie (salariés du régime général, agriculture et travailleurs indépendants) et les deux organisations médicales reconnues par le gouvernement, représentatives de la profession et habili-tées à négocier : la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) et la Fédération des médecins de France (FMF) - le Monde

Les deux organisations ont entamé une série de consultations pour mieux connaître les préoccupations et les vœux de leurs adhérents et apprécier leur détermination; elles en feront le bilan lors de leurs assemblées générales respectives, les 30 novembre, 1° et 12 décembre pour la CSMF, les 7 et 8 décembre pour la FMF. Mais les orientations apparaissent déjà. Au centre du dé-bat, le mode de fixation des tarifs médicaux, les syndicats demandant davantage de liberté pour les praticiens par rapport au « tarif opposa-ble », qui constitue depuis sa créa-tion en 1960 la clef de voûte du système conventionnel, puisqu'il donne aux malades une garantie de

C'est la Fédération des médecins de France qui a défini le plus clairement ses options, bien que celles-ci n'aient pas encore été formellement approuvées. Pour les responsables de la FMF, il s'agit de maintenir et d'étendre l'acquis de la convention de 1980. Celle-ci donnait aux médecins, en échange de l'abandon de certains avantages sociaux, la possi-bilité de fixer librement leurs honoraires ( avec tact et mesure .): c'est le « deuxième secteur », qu'ont choisi 11 % des praticiens libéraux, ceux du «premier secteur» prati-quant les «tarifs opposables» fixés chaque année après discussion avec les caisses d'assurance-maladie.

plir ce système. La première consiste à laisser aux médecins une marge de liberté au-dessus du tarif conventionnel qui resterait rem-boursé par la Sécurité sociale au taux actuel. Cette marge serait réduite, voire supprimée, lorsque le tarif est sensiblement relevé, plus im-portante en cas de faible revalorisation. Mais le revenu des médecins ne serait plus strictement lié aux ressources de la Sécurité sociale, une proposition que ses auteurs justifient par une double nécessité et une double volonté : assurer une progression convenable du revenu des médecins et leur permettre - notamment pour les spécialistes - de renouveler leur matériel et de suivre le progrès

L'autre libération, plus limitée, concernerait la visite au domicile du majade : elle consisterait à séparer l'acte médical, dont la rémunération, et le remboursement seraient déterminés par la convention nationale; le déplacement du médecin, considéré comme une prestation de service, verrait alors son prix fixé par les préfets, après négociations locales, et le remboursement de ce déplacement pourrait varier. Le raisomement est le même : assurer au médecin l'amortissement de ses frais

# « Donner de l'oxygène »

Si la CSMF n'a pas pour l'instant de propositions aussi élaborées, elle manifeste les mêmes soucis. Le D' Jacques Beaupère, son président, souhaite aussi « donner de l'oxygène » aux médecins du « premier secteur · et rapprocher leur situation de celle des praticiens à . honoraires libres - : « Il n'est pas bon de couper une profession en deux, les libéraux purs d'un côté, libres mais mal remboursés (1), les conven-tionnés stricts de l'autre, bien remboursés mais liés », déclarait-il le 21 novembre. « Dans les contraintes économiques actuelles, il est peu vraisemblable que les actes médi-

caux soient revalorisés normalement. Amener, par exemple, la visite du généraliste à 150 francs et la consultation à 100 francs (au lieu de 103 F et 70 F aujourd'hui) coûterait 8 milliards de francs. Je ne vois

pas comment gager cette dépense. »
Pour le président de la CSMF, il faut donc, « avec nos partenaires » (les caisses), trouver le moyen de rémunérer normalement les médecins - et de - rembourser correctement les assurés », mais sans qu'il y ait un lien absolu entre les denx.

Antre revendication commune :

celle d'une « promotion » des praticiens, en particulier des généralistes. Les deux syndicats médicaux sonhaitent qu'un droit à « dépassement permanent» des honoraires (DP) soit à nouveau accordé à certains, en fonction de leur notoriété, de leurs travaux ou de leurs titres Ces demandes reviennent à réduire le taux de base du remboursement de façon plus ou moins large, plus ou moins durable. Ont-elles une chance d'être entendues? An conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance-maladie des salariés (CNAMTS), principal « partenaire - des syndicats médicaux, elles ont l'appui a priori des représentants du patronat, favorable par principe à un système plus libéral, qui, limitant les remboursements. préviendrait aussi une éventuelle augmentation des cotisations; elles se heurteront à l'hostilité de la CGT et de la CFDT qui n'ont toujours pas admis le «deuxième secteur». Mais l'issue des discussions est en fait entre les mains de M. Maurice Derlin (FO), président de la caisse nationale depuis dix-sept ans, qui serait sans doute suivi par les autres syndi-calistes « réformistes » (CGC et CFTC) - et les pouvoirs publics qui, responsables de l'équilibre de la Sécurité sociale, détermineront les

négociation. Si désireux qu'il soit d'assurer une rémunération correcte » et un statut convenable aux médecins, M. Derlin, en syndicaliste, ne sem-ble pas prêt à abandonner le principe du « tarif opposable », auquel le congrès de Force ouvrière vient de réaffirmer son attachement (2): pour les responsables de FO, comme pour ceux de la CGT, mieux vaut. si nécessaire, augmenter les cotisations que réduire d'une manière ou de l'autre le taux des remboursements. Et l'on voit mal M. Derlin consentir à un élargissement sensible du «deuxième secteur»: en 1980, îl n'avait accepté celui-ci que face à une menace de rupture du système conventionnel et comme soupape de sécurité pour une minorité de méde-

limites politiques et financières de la

cins (le Monde du 5 mars 1980). Quant au gouvernement, si sou-cieux soit-il de limiter les dépenses d'assurance-maladie, il peut difficilement prendre le risque politique d'abandonner le «tarif opposable». Certes, il a réduit les prestations en instaurant un forfait de 21 francs par journée d'hospitalisation et en diminuant le remboursement de 1 200 médicaments dits « de confort », mais il a évité de toucher aux fondements du système.

# Une ambiguité inscrite dans le système

La marge de négociation est donc étroite. Plusieurs éléments peuvent

cependant faciliter un accord. Du côté du corps médical, c'est la ence de nombreux partisans du « tarif opposable » qui leur apparaît comme une garantie pour l'avenir. Cette position se rencontre non seulement à l'Union syndicale de la médecine, organisation de gauche exclue aujourd'hui des négociations conventionnelles, mais aussi au sein de la CSMF: • La suppression du tarif opposable entraine le danger d'une situation concurrentielle poussant les praticiens à travailler à la baisse », écrivaient en octobre dernier les animateurs du Comité de salut public fondé au début de l'été par des omnipraticiens militants à la Confédération. Les responsables du Syndicat national des médecins de groupe et du tout récent Mouvement d'action des généralistes (MAG) viennent de prendre position dans le

même sens. Quant aux dirigeants de la FMF. fidèles à la prudence et au réalisme traditionnels de leur organisation, ils précisent que leurs propositions sont un objectif qui ne sera pas nécessairement atteint du premier coup. La Fédération tient avant tout à conserver les avantages du système mis en place en 1980 : celui-ci, multipliant les structures et les procédures paritaires pour la surveillance des prescriptions comme pour l'examen des dépenses, a instauré une véritable cogestion du système de soins ambu-

Ce réalisme est partagé du côté du gouvernement, aujourd'hui disposé à reconduire, à peu de chose près, la convention de 1980 tant critiquée par la gauche. Non dans l'espoir de se concilier un corps médical qui penche plutôt à droite. Mais parce que l'heure n'est plus aux grandes réformes et à la reconstruction du système conventionnel, mais à la recherche de la gestion la plus efficace possible (\* nous ne sommes plus en 1945 », soulignent certains). Dans cette optique, on souhaiterait plutôt définir un cadre proche de la convention actuelle, mais assez souple pour pouvoir durer sine die : au prix, en cas de nécessité, de quelques amendements, mais sans qu'on ait à renégocier l'ensemble tous les CING ADS...

L'imagination des négociateurs peut donc aboutir à un compromis acceptable, parfaitement ambigu sans doute, compte tenn des arrièrepensées des uns et des autres. Mais cette ambiguïté est inscrite dans le système conventionnel lui-même depuis sa création, puisqu'il fait intervenir les caisses d'assurance-maladie et l'État dans la fixation des honoraires d'une profession libérale.

Pour trouver ce compromis, il faudra cependant dénouer le conflit actuel sur la « nomenclature » médicale : non seulement la CSMF et la FMF n'ont pas accepté la décision du gouvernement de réduire sensiblement le tarif de certains actes médicaux, mais elles veulent maintenant inclure dans la nouvelle convention une disposition empêchant à l'avenir une intervention du mēme ordre. Les caisses d'assurance-maladie, hostiles à l' «intrusion» des autorités de tutelle, y seraient sans doute favorables, mais le gouvernement entend bien conserver ce moyen d'agir sur les dépenses et de compenser, le cas échéant, une augmentation excessive du nombre des actes.

# **GUY HERZLICH.**

(1) C'est évidemment du rembour ement des assurés qu'il s'agit.

(2) Le vendredi 16 novembre au cours de l'assemblée générale de la Mu-tualité sociale agricole, M. Laur, prési-dent de la caisse agricole en a fait au-tant. Toutéfois, pour la visite à domicile, a-til dit, celle-ci accepte «une plus large participation des assurés» qui pout « jouer un rôle de frein ».

# EN BREF

# **Affaires**

 Les indépendants pétroliers demandent la liberté des prix des produits. – L'Association française des indépendants du pétrole (AFIP), qui regroupe trente-six sociétés distributrices de produits pétroliers couvrant 23 % du marché du fuel domestique et près de 10 % du marché des carburants, s'est prononcée pour la liberté des prix à la pompe si la Cour européenne de jus-tice condamne la législation fran-çaise de limitation des rabais. Les indépendants du pétrole réclament également la liberté d'importer, c'est à dire la suppression de la règle contraignant les distributeurs à s'approvisionner pour 80 % auprès des raffineurs européens.

# Automobile

tale Marine (1975) Sept. Ala

Ces modèles sont montés sur or 18 kts et existe

en or jaune et en or gris, seules les 2 alliances fantaisie n'existent qu'en or jaune. Cifre valable jusqu'au 31,12,84.

ore, etc. etc est

......

• La Renault 25 couronnée en Allemagne fédérale et en Grande-Bretagne. – La Renault 25 vient d'être élue «Top Car 85» par l'association britannique des journalistes de l'automobile. La R 25 avait obtenu, quelques jours plus tôt, le «volant d'or», pour la catégorie haut de gamme, décerné par des journalistes ouest-allemands.

# Social

• SETTA: la situation s'at selon la direction. - La production de cigarettes reste perturbée selon la CGT, pour laquelle un tiers des cen-tres de distribution fonctionne. 150 tonnes contre 400 tonnes par jour sont livrées. Selon la direction cinq seulement des onze centres sont touchés et la situation ne s'est dégradée qu'à Paris.

 Progression des conflits du travail en septembre. - Selon les statistiques du ministère du travail publiées le 29 novembre, le nombre de journées perdues en raison des conflits du travail - 124 500 en septembre – a progressé de 15 % en un

Si le nombre des établissements touchés est inférieur (174 en septembre 1984 contre 237 en 1983), les effectifs salariés concernés sont plus nombreux, passant de 103 300 à 146 100.

Toutefois, en moyenne mensuelle sur une longue période, le nombre de journées de travail perdues est sensiblement inférieur en 1984 aux an-





Pendentif diamant Taille brillant 0,10 carat 1908F 1508F



Créoles diamants 2 x 0,18 carat ,9<del>900 F</del> 7900 F



Boucles d'oreilles diamant Taille brillant 2 x 0,10 carat 399<del>0 \*</del> 2900 F



Alliance diamants 1 carat 139<del>90 F</del> 9900 F



Demi-alliance diamants 0,40 carat 6900F 5200F



Demi-alliance fantaisie diamants 0.09 carat 3500F 2500F



Alliance fantaisie diamants 0.18 carat



Bague solitaire diamant Taille brillant 0,10 caret .3500F 2900F







# LE CONVENTION DE 1985

# k en question

ment productive normaliment, pet exemple. In vipolicities if 10 france of in men & 100 france (an live of 10 Fanguera land crossment paper and disposed.) in policities de la CSMF, il in policities de la CSMF, il la policitie de la CSMF, il la policitie de la consensale de la policitie de la polici

producible des généralines.

Leyalitats énéricaux aparties des étés enéricas (DP)

mine district departement (DP)

mine altereté à certains, que

de laux descrité, de leure

mile laux descrité. de leure

mile laux descrité, de leure

mile laux descrité, de leure

mile laux descrité de fayon

mile laux des counce d'érre

le la Causa pationnis
fe. le Causa pationnis
fe. le Causa pationnis
fe. le Causa pationnis
fe. le prince des salares

pariers des représen
juntenes, favorable par

finé position plus labtral,

tant les ausantiques par

tiné vouleur plus labtral,

tine les ausantiques de la Call

FOT qui s'est toujours par

descritoire servers . Mass

descritoire servers . Mass

the discount land, the account of the provides publicated by the provides publicated by the provides publicated by the provides designation of the provides of fundamentary of the provides of the provides of the provides provides and the provides of the p

the selection of the contract of the selection of the sel

If the distance In the account of the second 
Buillian un heunei de lange middies), c'ant le l'establique particules du midde que long spartit e jumpisé gaux l'arcoir les de accusante par une les de accusantes par

Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan

money 23 % de marche le comment 23 % de marche le comment 23 % de marche le comment de la comment de

Syndrest national groups of action Gravitation Gravitation Gravitations of a finite series of a finite serie

à la bause : e : .

procurent can income an objected que rerement attent
Fedération tier
rer les autorités et les autorités et le la relieu sinuetures et le la relieu sinuetures et le la recorptions de remoir et la recorptions de la recorption de la recor

Cr stations of the grave for a second of the grave for the grave for the grave for the grave for the grander reference for the grander 
-Post strainer and the fire OF CERMINGEN CONTRACTOR CAR BON MANAGES Newces le ter médicans, mai dis CHARLE STATE STATES ment erdir d'annerente ffer i AURITER CONT. telk, y správaní mili v silviš bies, man is present that the been temperers of a second les dépendents et de la montre de About the second of the and the worder of the co

SUN HERZLON

Manual State State of the State

# Social

MATTE In sales of the sales of

Programme

Constitution

Const

mands on mister importants and plantations and plantations and

Toutestat.



# Merci, Monsieur Lavoisier.

Lorsque Antoine-Laurent Lavoisier fut guillotiné, en 1794, l'astronome Lagrange déplora sa mort en ces termes: "Il n'a fallu qu'un instant pour couper cette tête, et cent ans ne suffiront peut-être pas à en produire une autre comme celle-ci."

Mais son œuvre lui a survécu. Dans son Traité Elémentaire de Chimie, Lavoisier a établi une nomenclature des substances et des éléments chimiques si logique et si claire

qu'elle est encore en vigueur aujourd'hui. Il a aussi démontré l'importance en chimie des mesures quantitatives exactes.

Nous rendons hommage à Lavoisier pour avoir ainsi ouvert la voie à une approche méthodique rigoureuse qui a permis les immenses progrès de la science et les spectaculaires réussites technologiques du monde moderne.

United Technologies (Hartford, Connecticut, U.S.A.) comprend Pract & Whitney, Otis, Carrier, Sikorsky, Mostek, Hamilton Standard, Inmont, etc.
En France, les activités du groupe sont représentées en particulier par les accesseurs

En France, les activités du groupe sont représentées en particulier par les ascenseurs Ascinter Otis; les appareils de climatisation et de réfrigération Carrier et Frigiking; les isolants et les càbles UDD-FIM et Samica; et les peintures et encres Inmont.



M= Georgina Dufoix, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, vient d'arrêter plusieurs dispositions permettant, selon un communique du ministère, d'améliorer la procédure d'intro-duction en France des familles étrangères ». En fait, il s'agit surtout de faire accepter par les organisa-tions de défense des immigrés les mesures restrictives préconisées lors du conseil des ministres du 10 octobre dernier en matière de regroupements familiaux.

La principale objection soulevée nar ces organisations portait sur les délais imposés aux familles qui sou-baitent rejoindre un travailleur en France. M= Dufoix, qui vient de présider une réunion extraordinaire du Conseil national des populations immigrées, va adresser des instructions - très fermes - aux administrations pour que les avis requis sur le logement et sur les ressources des intéressés soient donnés en quarantecinq jours.

## REPORT A JANVIER **DES DÉCISIONS SUR** LES MINES DE FER LORRAINES

La CGT doit consulter ce jeudi 29 novembre les ouvriers des mines de fer lorraines, en grève depuis dix jours, après la réunion tripartite de mercredi à Paris. Au cours de cette réunion, la direction de Sacilor, qui aura la responsabilité de l'ensemble des mines lorraines, a accepté de re-porter au 31 janvier 1985 les déci-sions industrielles et sociales. D'ici là, en accord avec les pouvoirs pu-blics, elle va examiner • le plan industriel Mines tel qu'il résulte du plan Unimétal (produits longs) et Sollac (produits plats) notamment en matière de prévision d'enlève-ment et de politique d'enfourne-

Ce plan prévoit de 1985 à la mi-1986 d'arrêter quatre sites d'exploi-tation sur neuf, la production devant être ramenée de 9,78 millions de tonnes en 1985 à 6,2 millions en 1987 et les dirigeants de Sollac estimant nécessaire pour maintenir la qualité des produits d'utiliser 30 % à 35 % de minerai de fer importé de Suède et du Brésil – pourcentage que la CGT souhaite réduire. Cela entraînerait huit cents suppressions d'emplois (sur mille neuf cent vingt salariés), deux cents par départ anticipé à la retraite et six cents par reclassement ou mutation, soixante personnes devant en outre être empersonnes devant en outre e bauchées par le groupe luxembour-geois Arbed.

Marseille, Anubes, ton, ainsi qu'à Nice.

9.4175

3,8301

Yen (100) ...

### LES SAFER ONT TROP **DE TERRES EN STOCK**

Chargées de réguler le marché foncier en faveur des agriculteurs, depuis leur création en 1960, les SAFER (sociétés d'amménagement foncier et d'établissement rural) sont prises à contrepied par la crise. Leur Fédération nationale, qui tenait son assemblée générale le 28 novembre à Angers (Maine-et-Loire), a annoncé un déficit d'exploitation pour 1983 de 10 millions de francs, faissent suite à an exédent de 31 milfaisant suite à un exédent de 31 mil-lions de francs en 1982. Ce « passage au rouge » est dû surtout à une dépréciation du stock de terre dé-tenu par les SAFER, quelque 150 000 hectares pour une valeur de 2,45 milliards de francs.

Le prix des terres a diminué de 10 % en moyenne en francs constants ces quatre dernières années. Cette baisse conjuguée à un ralentissement du marché (les trans actions sur les terres à vocation agricole ont régressé de 8 % en 1983) alourdissent les charges des SA-FER, dont 41 % des terres achetées pour être rétrocédées aux agriculteurs n'ont pas trouvé preneurs de-puis plus de deux ans. Le rythme annuel lui-même des terres acquises puis revendues par les SAFER a di-minué depuis 1980.

Cette tendance a surpris les dirigeants des SAFER, qui sont cogé-rées par les représentants des organi-sations agricoles traditionnelles et par l'administration. Ils comptaient sur un large mouvement de libération des terres entre 1970 et 1985, pour cause de départs en retraite des agriculteurs âgés.

Or les rêves de modernisation et d'agrandissement pour une agricul-ture de « professionnels » perfor-mants se sont évanouis. La crise de l'emploi aidant, les agriculteurs âgés ont semble-t-il prolongé leur activité, les ensants ont succédé aux pa-rents, la pluriactivité se serait déve-

De son côté, la Fédération nationale des SAFER souligne aussi que l'Etat a réduit son financement de plus de 20 % en francs constants entre 1979 et 1983, ce qui ramène sa participation pour compenser le charges des SAFER de 38 à 26 %.

• La grève à EDF. - Troisième er dernière iournée de grève de la CGT à Electricité de France, le ieudi 29 novembre. Le mouvement devait toucher le Nord, la Normandie et l'Ile-de-France. Mercredi. la seconde journée, qui concernait les régions de l'Est et du Sud-Est, avait été marquée par une baisse de production plus importante que la veille. C'est surtout dans le Midi (50 % de grévistes selon la direction régionale) que la grève avait été la plus ressentie : des coupures « sau-

DEUX MOIS

SEX MOIS

## LE SALON NATIONAL DES VIGNERONS INDÉPENDANTS

# Deux mille crus à comparer

Le Sixième Salon des vignerons indépendants ouvrira ses portes, le vendredi 30 novembre. à Paris (1). C'est un tour de France des vignobles, de deux mille crus, réalisable sur plus d'un demi-hectare, mais c'est sans doute aussi la plus importante manifestation du genre puisque du château prestigieux à l'appellation plus modeste, cinq cent cinquante éleveurs de vin participent à cette manifestation. indépendants, ces vignerons, mais aussi solidaires puisqu'ils seront tous logés à la même enseigne, même surface de stand, même présentoir quel que soit le nom gravé sur les éti-

Ce salon est organisé par la Confédération nationale des caves particulières qui, comme son norn l'indique, s'oppose aux caves coopératives. Cette CNCP ioue sur une corde sensible au cœur des consommateurs ravis de connaître l'homme qui travaille la terre, soigne la vigne, vendange, vinifie, élève le vin, le met en bouteilles et finalement le vend.

Sur un peu plus d'un million d'hectares de vignes, près de 54 % sont cultivés par des vionerons vinifiant en caves particulières. Ils ont produit près de 56 % du volume du vin (1982). Les parts entre indépendants et apporteurs de raisin à une coopérative varient selon le type de vin lui-même. Les indépendents représentent 63 % des AOC (appellation d'origine contrôlée), 49,2 % des VDQS (vins délimités de qualité supérieure) et 56 % du vin de table.

La carta de visite du vigneron indépendant, par rapport au coopérateur toujours, peut être ainsi complétée : il a, en moyenne, sept ans de moins, il a tendance à ne pas exercer d'autre activité que la vigne et le vin, il emploie et exporte plus volontiers.

La Confédération nationals des caves particulières a été créée en 1976 pour structurer les fédérations départementales. Les premières avaient vu le jour dans l'Aude, l'Hérault et le Gard, c'est-à-dire ce Midi viticole où la coopération est toute-puissante. La CNCP n'affirme pas qu'elle

représente l'ensemble des vionerons indépendants. D'ailleurs elle n'indique pas son nombre d'adhérents. Mais elle veut être une structure d'accueil syndica pour l'autre viticulture, être entendue et recue comme telle par les pouvoirs publics. Tout en se défendant d'être une machine de guerre contre la coopération, elle voudrait ramener la politique viticole à plus d'équité, estimant qu'il y a plus d'aides et de considération, politique peut-être, pour la coopération viticole que pour les vignerons indépendants majoritaires.

(I) Le Salon lui-même se tient du vendredi 30 novembre au lundi di ventica 35 novembre au india 3 décembre, 24, quai d'Austerlitz à Paris (13°). La première journée est réservée, de 14 heures à 22 heures, aux professionnels de la distribution, les cavistes et restaurateurs. Il est ouvert au grand public les trois jours suivants.

# **AFFAIRES**

# H. Ernault-Somua dépose son bilan

OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE

DIVISION DU GRAND AMÉNAGEMENT DU BOU-REGREG

SUPPLY OF POTABLE WATER FOR THE ATLANTIC COAST

BETWEEN RABAT AND CASABLANCA

**BOU-REGREG PROJECT OFFICES, LABORATORY, WORK SHOP** 

Public offer's opening on Friday 28/12/84

INTERNATIONAL CALL FOR TENDERS

As part of the Bou-Regreg project to supply potable water to the Atlantic coastal area between Rabat and Casabianca, l'Office national de l'eau potable (ONEP) issues an international call for tenders for. Plumbery, Fluids and air condition for offices, Laboratory and work shop at the Bou-Regreg Treatment Plant.

These works will be undertaken with the Imancial support of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Firms willing to submit tenders for the works may obtain tender documents from the Tenders Office (bureau d'ordre) of the Head Office of ONEP, 6 bis, rue Patrice-Lumamba, Rabat-Chellah, from 7 November 1984.

A charge of DH 400 will be made for each copy and will be paid by cheque payable to: M. le directeur de l'ONEP at the above mentioned address together in one bid as follows:

- Technical references of completed works of same nature and same importance as well as financial references.

Technical references of completed works of same nature and same importance as well as financial references;
Form of a Déclaration sur l'homeur »;
Tax clearance certificate;
The tender;
A fully completed bill of estimated quantities;
Bid bond of 1,5% of the tender sum.
Only furns of member countries of IBRD as well as Switzerland and Taiwan and with suitable references will be eligible to bid.
The closing date for bids is 27 December 1984 at 10 noon.

La société H. Ernault-Somua (HES) a déposé son bilan le 27 novembre devant le tribunal de commerce de Versailles. Spécialisée dans les machines-outils, cette entre-prise, filiale du groupe Schneider, est en difficulté depuis 1980, et son dossier est entre les mains du CIRI (Comité interministériel de restructuration industrielle).

Le dépôt de bilan semble signifier que l'Etat, qui assure les fins de mois de cette société de mille deux cents personnes depuis deux ans, ne veut plus supporter cette charge. Deux solutions sont à l'étude pour le redressement de l'entreprise (le Monde du 6 novembre). La première consiste en une reprise par le

groupe japonais Toyoda et la seconde par la constitution d'un pool de sinanciers et d'industriels français, solution plus difficile, mais qui a la faveur du ministère de l'indus-



# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

# COMPAGNIE ELECTRO-FINANCIÈRE

Les actionnaires, réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 27 governire 1984 sous la présidence de M. Jean-Pierre Branet, out approuvé les comptes de

1984 sous la présidence de M. Jean-Pierre Brunet, out approuvé les comptes de l'exercice 1983-1984.

Le résultat des opérations courantes s'élève, avant impôt, à 57 250000 F, comtre 55 260000 F pour l'exercice précédent. L'essentiel en est constitué par les revenus du porteseuille qui ont atteint 58 914000 f, contre 55 974000 F en 1982-1983.

Compte tenu du solde de la balance des plus et moins values en capitanx qui s'établit à 9600000 F, le bénéfice net de l'exercice s'élève à 49 98 7000 F, contre 59 27 6000 F pour l'exercice précédent.

L'assemblée générale a décidé de répartir aux actions une somme globale de 41 034000 F contre 34 573000 F au titre de l'exercice 1982-1983.

Le dividende correspondant s'élève ainsi à 30,50 F contre 29 F pour l'exercice précédent. Il s'y ajouters un avoir fiscal de 15,25 F. Le revenu global sera ainsi de 45,75 F. Le coupon m 48. représentatif de ce dividende, sera détaché le 4 décembre 1984 et sera mis en paiement le 26 décembre 1984. Le paiement en sera effectué, sans frais, aux guichets des banques suivantes : Crédit commercial de France, Société générale, Crédit lyonnais, Banque nationale de Paris, Banque Indosnez, Electro Banque.

En application des articles 351 et 353 nouveaux de la loi du 24 juillet 1966, l'assemblée a voté une résolution offrant, aux actionnaires qui le souhaiteraient, l'option pour le paiement du dividende en actions de la compagnie. Le délai d'option est de trois sensines à compter de la date de l'assemblée; il prendra fin le 18 décembre 1984. Le prix d'émission s'établit à 490 F.

Le dernier cours coté ce jour est de 572 F, coupon de 30,50 F attaché.

L'assemblée générale a élu administrateur de la société M. Antoine Jeuncoart-Galignani, directeur général de la Banque Indosnez.

En outre, dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de modifier un certain nombre d'articles des statuts pour les mettre en harmonie avec les nouvelles dispositions légales.



LE TITRE MOINS CHER QU'A LA BOURSE!

Pour en profiter, réinvestissez votre dividende en contactant votre agent de change ou votre banquier avant le 7 décembre 1984.

En effet, le titre est proposé en réinvestissement à un prix inférieur d'environ 1 % au cours du 7 décem-bre 1984, et sans frais de bourse.

# DINTERBAIL

Climat de France un beil commercial en vue de l'exploitation d'un hôtel d'environ 200 chambres.

Cet hôtel en cours de construction au 20, rue de la Gaîté, à Paris XIV, quar-tier Montparnasse, fera partie du pairi-moine propre d'Interbail.

Il sera distinct mais mitoyen de la nouvelle salle de spectacle Bobino, son architecture permettra de mettre en elation les deux exploitations.

On suit qu'Interbail a en également sur d'autres sites parisiens une forte production dans le domaine du crédit-bail. Ainsi a-t-elle signé deux contrats intéressant un immeuble avenue des Ternes et un immeuble place d'Iéna, représen-tant ensemble 145 000 000 de francs.

Au total, les engagements couclus de toute nature seront en 1984 de l'ordre de | ouvert au début de l'année proc 600 000 000 de francs.

# **Bamart** serviposte

Le chiffre d'affaires HT du groupe Damart an 31 octobre 1984 s'élève pour les dix premiers mois de l'exercice à 859,7 millions de francs contre 673,3 millions pour la même période de 1983, en progression de 27,68 %.

Cette progression se peut être extra-polée pour l'exercice. En effet :

- en 1983, le démarrage de la saison, qui avait d'abord été très lent, avait été perturbé par les grèves postales de septembre-octobre. Un rattrapage était rite intervenn et l'activité des mois de novembre et décembre avait été très

- cette année, au contraire, l'activité a été très soutenue durant le mois de septembre après la sortie du catalogue automne-hiver; elle est maintenant en très net ralentissement depuis la fir du mois d'octobre en mison des conditions climatiques peu favorables à la vente de nos articles.

Le bénéfice semestriel du groupe, calculé avant impôt et participation des sa-lariés a marqué au 30 juin une progres-sion de 6,06 %.

Les chiffres qui précèdent ne tiennent pas compte de l'activité du groupe Somfy, qui ne sera consolidé qu'en fin d'année. Le chiffre d'affaires et les résuitats de ce secteur out été satisfaisants jusqu'à fin octobre.

En ce qui concerne le réseau de distribution, un nouveau centre-conseil sera Dijon.

OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE

DIVISION DU GRAND AMÉNAGEMENT DU BOU-REGREG

SUPPLY OF POTABLE WATER FOR THE ATLANTIC COAST BETWEEN RABAT AND CASABLANCA

BOU-REGREG PROJECT OFFICES, LABORATORY, WORK SHOP Public offer's opening on Friday 28/12/84

# INTERNATIONAL CALL FOR TENDERS

As part of the Bou-Regreg project to supply potable water to the Atlantic coastal area between Rahat and Casabianca, l'Office national de l'ean potable (ONEP) issues an international call for tenders for: Electrical works (interior and external) works) for offices, laboratory and work shop at the Bou-Regreg Treatment Plant.

These works will be undertaken with the financial support of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Firms willing to submit tendens for the works may obtain tender documents from the Tenders Office (burean d'ordre) of the Head Office of ONEP, 6 bia, rue Patrice-Lumumbe, Rabat-Chellah, from 7 November 1984.

A charge of DH 400 will be made for each copy and will be paid by cheque payable to: M. is directeur de l'ONEP, Rabat.

Tenders should be sent to « M. is directeur de l'ONEP » at the above mentioned address together in one bid as follows:

Technical references of completed works of same nature and same importance as well as financial references;

Form of « Déclaration sur l'honneur »;

Tac clearance certificate;

The tender;

A fully completed bill of estimated quantities;

Bid bond of 1,5% of the tender sum.

Only firms of member countries of IBRD as well as Switzerland and Taiwan and with surtable references will be eligible to bid.

The closing date for bids is 27 December 1984 at 10 noon.

# **ACHETEZ** LES YEUX OUVERTS 44 ORDINATEURS & 87 LOGICIELS DE JEU

LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

DM ..... 3,8616 3,0631 + 127 + 135 + 259 + 272 + 685 + 729
Florin ..... 2,7144 2,7156 + 113 + 119 + 223 + 235 + 673 + 611
F.B. (100) ... 15,2153 15,2214 - 12 + 41 + 6 + 96 - 196 - 87
F.S. .... 3,7238 3,7259 + 167 + 180 + 357 + 376 + 974 + 1030
L (1 000) ... 4,9384 4,9418 - 169 - 151 - 345 - 313 - 1061 - 974
E ..... 11,3010 11,3122 + 80 + 120 + 183 + 242 + 267 + 434

TAUX DES EUROMONNAIES

 SE-U.....
 8 11/16
 8 13/16
 8 3/4
 8 7/8
 9
 9 3/8
 9 1/2

 DM .....
 5 3/8
 5 5/8
 5 9/16
 5 11/16
 5 9/16
 5 11/16
 5 5/8
 5 3/4

 Florin .....
 5 3/8
 5 5/8
 5 9/16
 5 3/4
 5 7/8
 5 7/8
 5 7/86
 6

 E.B. (1869)...
 11
 11 1/2
 10 9/16
 11
 10 1/2 10 7/8
 307,82
 10 13/16

 F.S. .....
 21
 25
 5 1/8
 5 1/4
 4 7/8
 5 4 13/16
 4 15/16

 F. framp.
 10 7/8
 11 1/8
 10 1/2
 10 3/4
 11 1/6
 9 13/16
 9 13/16
 9 13/16
 9 15/16

 F. framp.
 10 7/8
 11 1/8
 10 1/2
 10 3/4
 11 3/4
 11 3/16
 11 7/16

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en

+ bas + baut Rep. + ou dép. - Rep. + ou dép. - Rep. + ou dép. -

9,4190 + 145 + 155 + 266 + 288 + 388 7,1167 - 46 - 28 - 54 + 20 - 137 3,8323 + 139 + 148 + 264 + 282 + 729

UN MOES

Choisir votre ordinaacheter exactement les ORDINATEUR N'10 logiciels de jeu dont vous logiciels de jeu dont vous avez besoin, c'est le cadeau de VOTRE ORDINA-TEUR pour les fêtes de fin d'année.

Dans son numéro SPÉ-CIAL NOEL, VOTRE ORDI-NATEUR passe en revue les meilleurs matériels informatiques.



17 Fchez votre marchand de journaux.

# ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL DE LEAU POTABLE DIVISION DU GRAND AMÉNAGEMENT DU DOUREGREG

AVE D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL CONCERNANT LA CONSTRUCTION DES ATELIERS, LOCAUX TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

SÉANCE PUBLICUE Lot nº 4 : PLOMBERIE, FLUIDES, CLIMATISATION

2º TRANCHE DU BOU-REGREG

2º TRANCHE DU BOU-REGREG

Dans le cadre de l'alimentation en est potable de la zune obière entre Rabai et Casabianea, l'Office matonal de l'emp potable lance un appel d'offires concernant la construction des atabiers locants techniques et administratifs, lot nº 4 : plomberie, fluides, climatisation, à la station de trainement du Bou-Regreg, route des Zeits, Rabat.

Ces travaux sectun réalisés avec la participation limancière de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

Les entreprises désirant participer à l'appel d'offres du présent avis pourront retirer, à partir da 7 novembre 1984, les dessiers de consultation soit un bureau de l'architecte Isabiri, 10, place de Sefrou, Rabat, tél. 386-22, soit un bureau d'ordre de l'Office national de l'eau potable, 6 bis, rue l'attrice-lammanba, Rabat, l'rix du dossier : 400,00 DH.

Les offres en une seule enveloppe devront parvenir à la direction de l'ONEP, bureau d'ordre à l'addresse indiquée ci-dessus.

Les carrepreneurs devront préciser sur l'enveloppe « Soumission relative à la plomberie, finide et climatisation concernant les siebiers, locaux techniques et administratifs sis à la station de traitement du Bou-Regreg, route des Zeits, Rabat.». Cette carveloppe consur-

ra : les références techniques des travanz exécutés de même nature et imp références financières ;

déclaration sur l'honneur ; déclaration de la situation (iscale ;

liche d'inscription an rôle des patentes;

L'ouverture des plis est prévue en séance publique le vondreil 28 décembre 1984 avant 16 heures.

L'ouverture des plis est prévue en séance publique le vondreil 28 décembre 1984 avant 16 heures.

L'ouverture des plis est prévue en séance publique le vondreil 28 décembre 1984 à 16 heures.

(Publicité) -ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL DE LEAU POTABLE DIVISION DU GRAND AMÉNAGEMENT DU BOUREGREG

# AVIS D'APPEL B'OFFRES INTERNATIONAL CONCERNANT LA CONSTRUCTION DES ATELIERS, LOCAUX TECHNEQU<u>ES</u> ET ADMINISTRATIFS SÉANCE PUBLIQUE

Lot m 2 : ÉLECTRICITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 2º TRANCHE DU BOU-REGREG

Dans le cadre de l'alimentation en eau potable de la zone obtière entre Rabat et Cahianca, l'Office national de l'eau potable lance un appel d'offres concernant la construct des ateliers locaux techniques et administratifs, lot se 2 : électricité intérieure et extérie à la station de traitement du Bou-Regreg, route des Zafra, Rabat.

Ces travaux seront réalisés avec la participation financière de la Banque internation pour la reconstruction et le développement (BIRD).

pour le reconstruction et le developpement (BIRD).

Les entreprises désirant participer à l'appei d'offres du présent avis pourront retirer, à partir du 7 novembre 1984, les dossiers de consolation soit un bureau de l'architecte lagir, 10, piace de Sefrou, Rabat, tél. 386-22, soit un bureau d'ordre de l'Office national de l'ean potable, 6 bis, rue Paurice-Lammumba, Rabat. Prix du dossier : 400,00 DH.

Les offres ou une senie euveloppe devront parvenir à la direction de l'ONEP, bureau d'ordre à l'adresse indiquée ci-dessas.

Other a l'autrese institute devicat préciser sur l'enveloppe « Sommission relative à l'électricité dénieure et extérieure concursant les atéliers, locaux techniques et administratifs sis à la ation de traitement du Bos-Regreg, route des Zaërs, Rabet ». Cette enveloppe compor-

tera :

les références techniques des travaux exécutés de même nature et imporréférences financières ;

déclaration sur l'houseu;

déclaration de la situation fiscale ;

fiche d'inscription au rôle des pateates ;

le soumission ;

le houteures des role formant détail estimatif estilération rempir ;

la sommanion ;

le bordereau des prix formant désail estimatif entièrement rempli ;

la caution provisoire représentant 1,5 % du montant de la sommasion.

La date limite de la remise des plis est fixée au jendi 27 décembre 1984 avent 10 heures.

L'ouverture des plis est prévue en séance publique le vendredi 28 décembre 1984 à

MARCHES FINAM

14 FX

and the second second بتنافق أفاسيته المحوران 

and the same <del>بازده ب</del>ه ده په ده د په ده The second secon

K J (IB) SMAR (IA riche ber February German & الوافية كالمراج المارات water a larger

بير المحافظة المراجي عابد عمراج The second second second second - in the species

The same of the same of The state of the s Common Marinery Agency interior at a second er a carrona 🎄 🍇

Tall server.

1. Dec 2. 1.

Tapor . .

4.5

And the street was a series of the Street of The State of the S ---

-8

---心事中 Property of the Control of the Contr And Andreas Constitution of the Constitution o

Mary Mary

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S The second secon



COMPAGNIE ELECTRO-FINANCIÈRE

in the production of the product of

net fire estados 355 et 753 mairente de Figure 4 what the residence offren, and active the highest in general to devide the entire of a devidence of the devidence of the second second of the second second of the second o in Mariane de Calle de una encretada e processor de la companya del companya del companya de la companya del la companya de  la companya de l

LE TITRE MORIE CHER OUT A LA SOURSE

na at printing distribute to Beilbeit at Gelderich wir e de singue ou mate beinfrint anni ir Tarandre (184. L'ELEN AN LINES AN LANGUAGE EN Servicing to the Sail of State weeks from most the Sanction THE RESIDENCE OF THE SECONDARY

HATERBAIL

tie Bufant un bes commercial en asprender anne ecompleximen d'es dien d'esse Cedenies of Miller agency of congruence in the the building a Person XIV . work

landral minute, terrs special dis puetes i mais att vers the state of the s more parameter by earths to fook of 2 to

and the language of the factories, With the State of Land Transport Section 1 - Annual Contract of the Contract of

PARTY OF GRAND AND NAGINGENT DUTIES. SWEET OF POTABLE WATER FOR THE ATLANTIC SEC

SETWICE PABAT AND CASABLANCE THE STREET PROMET DEFICES, LANDRATES Public siler's opening to fries; ?!

... MIZEMATIONAL CALL FOR TAXALET

The Mark of the Mark Country project to world ? The country project to world? The country project to world? The country project to world? The country project to world ? The country project to the country pr

**海绵神漫,我和作用位针,由针图**《第二》 1000 Sept. S TRANCH DE SEE 

# MARCHÉS FINANCIERS

# **PARIS**

28 novembre

## Peugeot en vedette

Changement de décor mercredi à la Bourse de Paris. Résistant, mais assez maussade la veille, le marché s'est sensiblement redressé sous la conduite de Peugeot en particulier (+ 5,1 %). de Peugeot en parucutes (+ 5,1 5). Bien que le mouvement de hausse ait été très sélectif, en clôture, l'indica-teur instantané enregistrait une teur instantane enregistrati une avance de 0,5 % environ. A un moment, il avait même progressé de 0,7 %. L'action de la firme DE Sochaux n'a pas été la seule sur laquelle les feux de la rampe se sont rallumés. CSF, Avions Marcel Dassault, Crouzet, ont suscité également de l'intérêt. Il y a rarement de fumée sans seu. La veille, au cours d'une réunion, la SAFE (Société d'analyse financière et économique) avait parlé en bien de ces valeurs, de Peugeot en particulier. La SAFE étant très écou-tée, la Bourse a donc prêté une oreille attentive à ses prévisions, d'autont plus attentive que la détente monétaire se poursuit aux Etats-Unis et en France aussi avec la décision de la Banque de France d'abaisser son taux d'intervention. Comme, d'autre pari, Wall Street affiche une meilleure mine, des opérateurs ont pris quelques

ويتا در در

Daman Selaise sie

Dartum out the second of the s

· 1985年 - 198

Cette fei weren in traffe ten perfet pour marrie in la rein.

were the second second

militaria de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la

ensule ment - 12: de transmitte de la contraction de la

an and to a recoma til tre sa

BALLESTING .

CONTRACT TO

tein mit erlieben. ations of the contract

1 a 100 1 1 1 1 1

Level

legis krageteren

- 17 (A)

··· .....:

pitation. Les dernières enquêtes de l'INSEE sur les perspectives de pro-duction industrielle et du commerce de détail sont mauvaises. A signaler la forte reprise de Imé-tal (+7 %), très malmené ces der-

initiatives à l'achat, mais sans préci-

sillage du dollar. Celle-ci s'est traitée entre 10,20 F et 10,26 F (contre 10.14 F-10,23 F). Nouvel alourdissement de l'or avec, à Londres, l'once de métal précieux à 329,10 dollars (-3,80 dollars), et à Paris, et lingot à 100 000 F

(- 500 F). Le napoléon a coté 600 F

Hausse de la devise-titre dans le

# **NEW-YORK**

## Baisse

Le petit jeu du yo-yo a continné, mer-credi, à Wall Street. Cette fois-ci, l'indice des industrielles a oscillé du côté de la baisse. A la clôture, il s'établissait à 1 205,38, soit à 14,80 points en dessous de son niveau précédent. Les « Blue Chips » out été les grandes perdantes de la séance, comme en témoigne le bilan général, certes négatif, mais pas franchement mauvais. Sur 2 002 valeurs traitées, 908 out fléchi, 577 ont progressé et 517 n'ont pas varié.

ont progresse et 517 n'ent pas varié.

A quoi faut-il attribuer ce retour du balancier? Aux appréhensions soulevées par le projet de réforme fiscale présenté par le département du Trésor, un projet très complexe, de l'avis général, et dont l'objet final, la simplification, paraît inaccessible. De toute façou, l'administration devra en débattre et le Congrès se prononcer, ce qui repousse aux calendes le règlement des problèmes pendants: les déficits du budget et du commerce extérieur. Le marché a quand même mis un sérieux temps de réflexion même mis au sérieux temps de réflexion (quarante-huit heures) avant de donner son sentiment sur cette affaire.

Du coup, la généralisation du « prime rate » à 11 1/4 % n'a eu aucun impact particulier autour du « Big Board », où, d'autre part, le ralentissement de l'expansion continue d'alimenter toutes les conversations. L'activité a porté sur 86,30 millions de titres, contre 95,50 millions.

# LA VIE DES SOCIÉTÉS

ACCOR. - A moyen terme, c'est-à-dire ACCOR. — A moyen terme, c'est-à-dire de 1984 à 1988, le groupe prévoit, en données réelles, bors inflation, une progression moyenne annuelle de 8 % du chiffre d'affaires, de 12 % du bénéfice net par action et de 10 % du dividende. A l'heure actuelle, sur la base d'un cours un peu supérieur à 240 F, le taux de capitalisation se sinte aux environs de 15, avec un profit net de 15 50 F par action. de 15,50 F par action.

Commentant ces chiffres, MM. Dubruile et Pelisson, présidents du groupe, on jus-tifié leur confiance par l'existence de réserve de « résultats latents » : en Europe (Allemagne, Auriche, Pays-Bas) et en France. Ils ont relevé un allégement pro-gressif des changes de crédit-bail, indexée seniement à 25 %, et la disparition, entre 1993 et 1998, de la plupart de ces contrats

(Rase 180 : 31 dic. 1981) 27 aov. 28 nov. Indice général 181,2 181,5

TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Ellets privés da 29 governbre .....11 1/8 % COURS DU DOLLAR A TOKYO 33 % d'après la ch 28 nov. 29 nov. 1 dollar (ea yens) ...... 245,36 245,45 ment été suspendue.

lions de france pour la rénovation. Enfin, aucune opération nouvelle n'entraînera de dilution du bénéfice par action.

MARINE-WENDEL. - Pour l'exercice 15,14 millions de francs, « après constatalions de francs, après une provision pour dépréciation de titres de 28,7 millions. Le bénéfice d'exploitation passe de 18,9

Le dividende net passe de 4,08 F à

| BOU        | RS                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                       | DE PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RI                                                                                                                                                                                                | S                                                                                                                         | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ıpt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | an                                                                                                | t_ :                                                                                                                                                                                                       | 28                                                                                                                            | N                                                                                                                        | OVEN                                                                                                                                                                                                                | ЛBI                                                                                                                  | RE                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| VALEURS    | %<br>da son.                                                                                                                                                   | % du<br>cospon                                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>pris.                                                                                                                                                                                    | Dernier<br>Cours                                                                                                          | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demier<br>cours                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                    | Cours<br>préc.                                                                                                                | Detrier<br>cours                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                             | Cours<br>prét_                                                                                                       | Dernier<br>cours                    |
| 3 %        | 43 90<br>43 90<br>117 70<br>96<br>96 85<br>99 40<br>103 80<br>106 80<br>107 80<br>112 35<br>144 30<br>105 90<br>102 70<br>103 20<br>103 20<br>103 20<br>102 50 | 0 485<br>4 126<br>0 986<br>4 581<br>3 799<br>8 487<br>1 6648<br>1 6648<br>1 2028<br>2 871<br>12 028<br>6 579<br>5 344<br>5 344<br>5 344 | Epurgas de Frânce Escal-Meane Fram Vichy (Ly) Fraisheas Francière (Cela-etu) Francière (Ce | 310<br>600<br>570<br>389 50<br>1365<br>366<br>100<br>380<br>1010<br>270<br>289<br>1800<br>129<br>129<br>142<br>950<br>171 50<br>380<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>383<br>38 | 1400<br>96<br>117<br>99<br>390<br>275<br>295<br>221<br>162 20<br>1240<br>138<br>950<br>175 10<br>885<br>367 800<br>1440 d | SCAC. Senale Manbauge SE.P. (M) Serv. Expip. VMr. Selv. Expip. VMr. Selv. Expip. VMr. Sciotel Simma-Alcotel Simma-Alcotel Simma-Alcotel Sight (Plant. Nérvées) SMAC Acciencie Softe financies Softe Softeni So | 120<br>203<br>1775<br>30<br>35 10<br>325 50<br>142 20<br>124 20<br>472<br>208<br>590 10<br>306 70<br>157 20<br>310<br>920<br>310<br>930 70<br>930 br>930 70<br>930 br>930 70<br>930 70<br>930 70<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90 | 920<br>650<br>142 20<br>125<br>473<br>206<br>578<br>90 10<br>830<br>85<br>600<br>128 50<br>306 70 | SECOND AGP-RD, Cabarron CD.M.E. C. Equip. Blact. Dates Daughio G.T.A. Gay Degreene Marin Inmobiler Mésaltury. Minitro M.M.B. Om. Gest. Fin. Petré Batesu Petroligue Porchet Porce S.C.G.P.M. Soilbus Souse | 1925<br>340<br>597<br>262<br>344<br>1900<br>744<br>1650<br>176<br>305<br>302<br>380<br>558<br>740<br>391<br>278<br>209<br>640 | CHÉ<br>1940<br>345<br>696<br>205<br>346<br>1824<br>760<br>1570<br>175<br>310<br>307<br>365<br>1030<br>655<br>1030<br>656 | HOTS  Alter Boris Calkdow de Pin Calkdow de Pin Calkdow de Pin Cachery C. Sabl, Saine Coprex Ductoo F.B.M. (LB La Mare Mic Profils Tubes Est Pronaptia Romato N.V. S.K.F. Hoppie. misc.) S.P.R. Total C.F.N. Ufinex | 2205<br>50<br>10<br>12<br>120<br>50<br>554<br>70<br>60<br>205<br>1 52<br>148<br>310<br>60<br>142<br>60<br>142<br>310 | 296<br>50<br><br>545<br><br>206<br> |
| VALEURS    | Cours<br>préc.                                                                                                                                                 | Derrier<br>cours                                                                                                                        | Gesmoot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450<br>1500<br>380                                                                                                                                                                                | 485<br>380                                                                                                                | Utiner S.M.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92<br>273<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90<br>272<br>19 20 o                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                    | Écrimaion<br>Frais incl.                                                                                                      | Rachet<br>net                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                             | Émission<br>Frais incl.                                                                                              | Rechet<br>net                       |
| Actions au | comp                                                                                                                                                           | rtant                                                                                                                                   | Gér, Arm. Hold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 40<br>420<br>230                                                                                                                                                                               | 37 85<br>415<br>225                                                                                                       | United                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 968<br>92 50<br>1503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 665                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | S                                                                                                                             | CAV                                                                                                                      | 28/11                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                     |

| VALEURS                        | Cours du<br>27 nov.    | Cours du<br>28 nov. |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Alcon                          |                        | 36 5/B              |
| <u> AT.T.</u>                  | 18 5/8<br>57           | 18 5/8<br>55 1/2    |
| Boeing<br>Chese Manhettan Bank | 1 44                   | 44 1/8              |
| Du Pont de Namours             | 47 1/4                 | 46 5/8              |
| Eastmen Kodak                  |                        | 713/4               |
| ExxXX                          | 43.378                 | 42 7/8              |
| Ford                           | 47                     | 46                  |
| Seneral Electric               |                        | 56 3/8              |
| General Foods                  |                        | 54 3/4<br>76 3/4    |
| Goodysar                       |                        | 架拐                  |
| R.M.                           | 124 3/4                | 25 1/2<br>123       |
| T.T.                           |                        | 27 1/4              |
| Mobil Cil                      |                        | 29 1/4              |
| Top:                           | 1 40 1/B               | 39 1/2              |
| chlumberger                    | 38 1/2<br>33 1/2       | 38 1/2              |
| [60aco                         | 33 1/2<br>43 1/4       | 33 1/8<br>41        |
| J.A.L. Inc.<br>Union Carbida   |                        | 49 5/8              |
| LS. Steel                      | 1 % 1/3                | 25 1/2              |
| Westinghouse                   | 25 1/2<br>26<br>36 5/8 | 25 3/4              |
| Kerox Corp.                    | 38 5/8                 | 373/4               |

de crédit-beil, passés entre 1973 et 1978 pour la construction d'hôtels. Pour 1985 et 1986, le groupe prévoit d'investir annuelle-ment 700 millions de francs, dont 400 mil-

clos le 30 juin dernier, cette société holding a fait un retour remarqué dans l'ère des bénéfices. Son résultat net s'élève à tion d'une charge exceptionnelle de 6,58 millions », précise le communiqué. A l'issue du précédent exercice, les comptes avaient fait ressortir une perte de 13,4 mil-

à 20,66 millions de francs.

ESCAUT ET MEUSE. - La cotation des actions et obligations de cet holding de participations industrielles et commerciales a été suspendue le 28 novembre jusqu'à nouvel avis. Une OPA a été lancée. Les initisteurs de l'opération cherchent à empê-cher Escaut et Meuse à se délester des intérêts détenus dans Gaz et Eaux, soit 33 % d'après la chambre syndicale. Du coup, la cotation de Gaz et Eaux a égalo-

| 16,75 % 81/87<br>16,20 % 82/90         | 11235              |                 | Forc. Agesta-W                     | 289             | 295              | Soficani                              | 580<br>90 10     | 579<br>90 10         | M.M.B                                      | 305                  | 310                 | Mic                                      | 205                    | 205                  |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 16 % jain 82                           | 116 80             |                 | Fonc. Lyoncains                    | 1600<br>220     | 221              | Sofragi                               | 832              | 830                  | Om. Gest. Fiz                              | 302                  | 307                 | Profile Tubes Est<br>Pronuptie           | 1 52<br>146            | ·                    |
| EDF. 7,8 % 61                          | 144 30             |                 | Forges Streethoung                 | 169<br>1248     | 162 20<br>1240   | Soudure Autog<br>Sovebei              | 84<br>603        | 85<br>600            | Petit Batego                               | 380<br>558           | 365<br>565          | Ripolis                                  | 36                     | 36                   |
| E.D.F. 14,5 % 80-92<br>Ch. France 3 %  | 2 105 90<br>137 60 |                 | Forinter                           | 56              | 1240             | Speichim                              | 120<br>306 70    | 128 50               | Pochet                                     | 740                  | 1030 d              | Romano N.V.<br>Sabi. Moriton Corv.       | 124 60<br>70           | 125 50               |
| CNB Sques janv. 82                     | . 102 70           |                 | France LA.R.D                      | 142<br>960      | 138<br>950       | S.P.1<br>Spie Batignoties             | 157 20           | 306 70<br>152        | Poron                                      | 391<br>278           | 390<br>277          | S.K.F.(Applic, méc.)                     | 60                     |                      |
| CNB Parities                           | 103 20<br>103 30   |                 | Frankel                            | 171 50          | 175 10           | Stemi                                 | 310<br>920       | 315<br>915           | Soffices                                   | 209                  | 208                 | S.P.R.<br>Total C.F.N.                   | 142<br>44 20           | 146                  |
| CNI janv. 82                           |                    |                 | From Paul Repard                   | 980<br>383      | 986<br>367 60a   | Testut-Aequitae                       | 410              | 410                  | Sourc                                      | 640                  | 655                 | Ufinex                                   |                        | 319                  |
| · L                                    |                    |                 | GAN                                | 1345            | 1440 d           | Thann et Muth<br>Tour Edel            | 93<br>379 40     | 92<br>380            |                                            |                      | ·                   |                                          |                        |                      |
| VALEURS                                | Cours              | Dermier         | Gesmoot                            | 450<br>1500     | 485              | Utiner S.M.D                          | 92               | 90                   | VALEURS                                    | Émission             | Rachet              | VALEURS                                  | Émission               | Rechet               |
|                                        | préc.              | cours           | Genty S.A                          | 380             | 380              | Ugimo                                 | 273<br>20        | 272<br>19 20 o       |                                            | Freis incl.          | net                 | VALEURS                                  | frais incl.            | net.                 |
| Actions a                              | n comi             | otant           | Gér, Arm. Hold                     | 36 40<br>420    | 37 85<br>415     | United                                | 968<br>92.50     | 665<br>92 50         | ļ                                          | SI                   | CAV                 | 28/11                                    |                        |                      |
|                                        |                    |                 | Gérelot                            | 230<br>228      | 225<br>226       | UAP                                   | 1503             | 1563 d               |                                            | ٠.                   |                     | 20, 11                                   |                        |                      |
| Aciers Pergent                         | . 45 10<br>. 710   | 45 20<br>739    | Gr. Fin. Constr                    | 91 80           | 92 50            | Union Brassaries<br>Union Habit.      | 70 80<br>333     | 336                  | Actions Frace                              | 251 93<br>275 98     | 240 51<br>263 45    | Japanis                                  | 114 70<br>119251 04    | 109 50<br>119251 04  |
| A.G.P. Ve                              | 6360               | 6370            | Gas Moul. Paris<br>Groupe Victoire | 375<br>1100     | 375<br>1070      | Un. Jones                             | 326<br>380 10    | 326                  | Actions selections                         | 373 66               |                     | Laffitte-Expansion                       | 570 69                 | 840 28               |
| Agr. Inc. bladag<br>Amrep              | . 83<br>82.60      | 83<br>  77      | G. Transp. Incl                    | 190             | 185              | Un. Incl. Crédit                      | 3 13             | 380<br>3 20          | Addicand                                   | 398 95<br>263 28     |                     | Laffitte-France                          | 217 98<br>229 07       | 208 08<br>218 88     |
| André Roudière                         | 245                | 239 50          | Hutchinson                         | 225<br>271 80   | 228<br>278       | Vicat                                 | 265 20<br>250    | 326<br>248           | Agimo                                      | 418 90               |                     | Latite-Obig.                             | 147 12                 | 140 45               |
| Applic Hydraul<br>Artel                | . 341<br>62 50     | 338<br>60       | Hydroc St Dens                     | 40 50           |                  | Virax                                 | 68 50            | 87                   | A.G.F. Interfoods                          | 374 75               |                     | Leffitze-Placements<br>Leffitze-Rend     | 109151 53<br>199 28    | 109042 49<br>190 24  |
| Anos                                   | 745                | 745             | Immindo S.A                        | 259<br>187 70   | 2\$3<br>190      | Watermen S.A Brass, do Maroc          | 248<br>151       | 240                  | Altefi                                     | 227 13<br>196 24     |                     | Laffitte-Tokyo                           | 998 32                 | 953 05               |
| At. Ch. Loire<br>Aussedat-Ray          | 450                | 450<br>7480     | Immobal                            | 372             | 360              | Brass. Osest-Afr                      | 25 90            | 25 90                | Amérique Gestion                           | 449 84               |                     | Lion Associations<br>Lion-Institutionals | 12747 59               | 12747 59<br>21214 0B |
| Avenir Publicaté                       | 802                | 801             | immobenque                         | 594<br>2350     | 585              | j                                     |                  |                      | AML                                        | 235 72<br>12378 72   | 225 03<br>12315 14  | Lionplus                                 | 21287 12<br>56930 77   | 56367 10             |
| Baiq C. Monaco<br>Bangnis              | 107 10<br>429      | 107<br>440      | lanmofice                          | 437<br>1105     | 435              | Étran                                 | aères            |                      | Associc                                    | 25150 13             | 25150 13            | Liavat portufeuille                      | 486 62                 | 472 45               |
| B.G.L. (ex Sogepai) .                  | 231                | 240             | knyest. (Ste Cont.)                | 791             | 1105<br>799      |                                       |                  |                      | Bruss-lovesties Brad Associations          | 318 04<br>2324 07    | 303 62<br>2317 12   | Mondele leventissee<br>Monacio           | 332 11<br>55381 18     | 332 11  <br>95381 16 |
| Banque Hypoth. Eur.<br>Blanzy-Quest    | 296<br>311         | 300<br>311      | Jaeger act. Roswella<br>Jaeger     | 135<br>16 20    | 135<br>16 90     | AEG                                   | 350              | <b></b> .            | Capital Plus                               | 1379 20              | 1379 20             | Mati-Obligation                          | 455 61                 | 434 95<br>109 03     |
| B.N.P. Intercontin.                    | 135                | 135             | Lefine-Bel                         | 380             | 380              | Akzo                                  | 277<br>280       | 276                  | Coherbie (ex W.L.)                         | 685 94<br>290 BC     | 654 84<br>277 61    | Metic-Aesoc                              | 11421<br>6932 59       | 5920.75              |
| Bénédicine                             | 2290<br>210        | 2300<br>215     | Lambert Frères<br>Lampes           | 53 10<br>124 80 | 53 20<br>120     | Algemeine Back<br>Am. Petroline       | 1020<br>585      | 1038<br>585          | Correl court terms                         | 10136 10             |                     | Mario. Epargne                           | 12991 55               | 12862 92             |
| O.E                                    | 480                | 490             | La Brosse-Dupons                   | 121 10          | 121 10           | Arbed                                 | 260              |                      | Content                                    | 91179<br>38293       | 870 44<br>365 57    | NatioInter.<br>NatioObligations          | 951 84<br>464 31       | 908 68<br>443 26     |
| Cambodge                               | 320<br>105         | 105             | Lille-Bonnières                    | 291 20<br>589   | 291 20<br>580    | Asturienne Mines<br>Banco Central     | 124<br>108       | 124<br>108           | Croiss, immobil.                           | 401 68               | 383 47              | Natio Placements                         | 62548 88               | 62648 88             |
| Campunon Barn                          | 152                | 150             | Loca-Expension                     | 244 40          | 242              | Banco Santander                       | 81 40            | 81 40                | Démiter                                    | 12776 43             |                     | Hado-Valent<br>Obicop Sign               | 524 88<br>1 103 29     | 501 08<br>1021 65    |
| Carbone-Lumaine                        | 415<br>89 80       | 417<br>90 10    | Locates                            | 323<br>350      | 336<br>360       | Boo Pop Espanol<br>Banque Ottomane    | 117<br>900       | 116 80<br>900        | Drougt-France                              | 343.90<br>703.23     |                     | Chillian                                 | 1124 37                | 1073 38              |
| Carnaud S.A                            | 245                | 244 50          | Lardex (Hy)                        | 116 90          | 116 90           | 8. Régi. Internat<br>Barlow Rand      | 29110<br>5950    | 30000                | Orougt-Sécurés                             | 19755                | 168 59              | Oblisate                                 | 188 02<br>107 48       | 158 49<br>102 61     |
| Caves Roquelort                        | 1060               | 1050<br>310     | Louis Valton                       | 640<br>525      | 640<br>528       | Skyvoor                               | 103              | 102                  | Drosot-Sélection<br>Exercia                | 120 B1<br>236 46     | 115 14<br>225 74    | Pazsique St-Hosoné                       | 412 24                 | 393 55               |
| CEGFig                                 | 305<br>40 30       | 38700           | Luciaire S.A                       | 322             | 330              | Bowster                               | 12<br>343 80     | 1 <u>2</u><br>374 70 | Eperce                                     | 54575 12             | 54466 19            | Paribas Epergae                          | 12949 21<br>551 80     | 12897 62<br>526 78   |
| Centac. Blanky                         | 873                | 886             | Machines Bull<br>Magasins Uniprix  | 31 50<br>79 90  | 31 20<br>81      | Caland Holdings<br>Casadian-Pacific   | 87<br>378 30     | 85 10<br>380         | Epartoeri Sicav<br>Epartore Associations . | 6725 34<br>24328 89  | 6708 57<br>24256 12 | Patrimoine Rotrate                       | 1305.01                | 1279 42              |
| Captrest (Ny)                          | 106<br>42          | 102 10<br>43 20 | Magnant S.A                        | 75              | -:::             | Cominco                               | 105              | 104                  | Enargoe-Capital                            | 6140 1B              | 6079 39             | Phonix Placements<br>Pierre lavesties.   | 250 52<br>456 86       | 249 27<br>436 14     |
| C.F.C                                  | 165                | 165             | Mantimes Part<br>Manocaine Cie     | 150<br>39 50    | 150 o<br>39 50   | Commerzbank                           | 590<br>851       | 860                  | Epargna-Croiss                             | 1311 70<br>444 54    | 1252 22<br>424 38   | Placement ort-turne                      | 60407 08               | 50407 08             |
| C.F.F. Ferrailles                      | 250 10<br>720      | 249 60<br>749   | Métal Déployé                      | 327             | 330<br>80 40     | De Beers (port.)<br>Dow Chemical      | 49 60<br>292     | 297                  | Epargne-base                               | 645 17               | 516 87              | P.M.E. St-Honori<br>Province investige   | 292.78<br>281.11       | 269 96<br>28! 11     |
| C.G.V                                  | 121                | 123             | Mars                               | 77 30<br>200    | 192              | Dresdner Bank                         | 617              | 614                  | Example Long Terms                         | 1168 17              | 1115 20             | Rendern, St. Honoré                      | 12045 72               | 11965 79             |
| Chembon (M.)                           | 400<br>1000        | 400<br>1040     | Naval Worms<br>Navis, Blat, de)    | 147 10<br>67 80 | 133 90 c<br>66   | Feremes d'Auj<br>Finoutremer          | 54 80<br>250     | 250                  | Epargne-Oblig                              | 187 31<br>-890 63    | 178 82<br>950 24    | Revenus Trimestriels<br>Sécur. Mobiliere | 5373 92                | 5294 50<br>398 07    |
| Champex (Ny)                           | 111 90             | 710             | Nicolas                            | 332             | 325              | Gén. Balgique<br>Geveert              | 317<br>580       | 307                  | Spargne Vales                              | 351 44               | 335 50              | S& court terms                           | 416 98<br>12077        | 11987 10             |
| Chim. Gde Paroissa .<br>C.L. Maritime  | 75<br>445          | 75<br>440 50    | Nobel Bozsi<br>Nodet-Gougis        | 6 10<br>76 50   | 6 10<br>76       | Geno                                  | 130              | 130                  | Eperatriig                                 | 1265 37<br>8945 62   | 1263 84<br>8539 97  | Silvac Mobil Div                         | 324 83                 | 316 91               |
| Claraco (8)                            | 190                |                 | OPB Paribes                        | 169             | 170              | Goodyest                              | 290 10<br>428    | 260<br>431           | Euro-Croissance                            | 422 85               | 403 68              | Select, Val. Franc.                      | 180 13<br>214 98       | 175 74<br>205 23     |
| Clause                                 | 631<br>445         | 631<br>  460 di | Optorg                             | 115<br>160 10   | 117<br>162       | Gulf Oil Carrada                      | 132              | 135                  | Europe Investies                           | 1098 30<br>699 44    | 1048 50 4<br>687 72 | Sictor-Associations                      | 1751 60                | 1159 28              |
| Cogiti                                 | 283 50             |                 | Pelais Notweteté                   | 291             |                  | Hartebeest<br>Honeywell log. ,        | 61<br>585        | 61<br>598            | Foncies!                                   | 162 95               | 155 56              | S.F.L. it. et étr                        | 487 53<br>514 63       | 446 33<br>491 29     |
| Comphos                                | 189 70<br>249      | 190 to<br>247   | Paris franca<br>Paris-Orléans      | 180<br>170      | 159<br>170       | Hoogoven                              | 180<br>570       | 572                  | France-Garageis                            | 294 50<br>426 44     |                     | Scaw 5000                                | 233 13                 | 222 56               |
| Concorde (La)                          | 445                | 445             | Part. Fin. Goot. Jan.              | 355             | 364              | Int. Min. Chen                        | 400              | 393                  | France-Net                                 | 109 02               | 106 57              | Sivetanor                                | 357 26<br>328 75       | 341 06<br>313 84     |
| Cate S.A. (Li)                         | 12 50<br>50 40     | 12 40<br>50 80  | Pathé-Cinéme                       | 196<br>133 50   | 192<br>133 50    | Jehannesburg<br>Kubota                | 980<br>13        | 12 80                | FrCibl. (Gottal)<br>Francis                | 406 02<br>253 43     |                     | Siverente                                | 203                    | 193 79               |
| Crédit (C.F.B.)                        | 218                | 218             | Piles Wonder<br>Piner-Heideleck    | 137 90<br>347   | 346              | Latonia                               | 259 20<br>545    | 259 70               | Fructidor                                  | 239 59               | 229 11              | String                                   | 339 09<br>1006 10      | 323 71<br>980 48     |
| Créd. Géo. Ind<br>Cr. Universel (Cin)  | 523<br>560         | 513<br>560      | P.L.M.                             | 120             | 123              | Marks-Spencer                         | 15 20            | 15 15                | Fructilance                                | 465 72<br>65475 06   |                     | \$1@                                     | 779 19                 | 743 52               |
| Créditel                               | 132                | 135             | Protect                            | 156 10<br>91    | 159 80<br>91     | Midland Bank Pic<br>Mineral Reasourc  | 46<br>74 25      | 47<br>75 20          | Fructi-Astociptons                         | 1097 29              |                     | SML                                      | 1020 97<br>456 50      | 974 67<br>435 80     |
| Darbley S.A                            | 408<br>965         | 965             | Providence S.A                     | B16             | 610              | Nas. Mederlanden<br>Noranda           | 728<br>144 80    | 716<br>143 50        | Frusti-Première                            | 11034 95<br>58687 75 | 10871 87            | Sogeparges                               | 335 17                 | 319 97               |
| De Dietrich                            | 400 40             | 384 40          | Publicie                           | 1510            | 1550<br>146 70   | Olivetti                              | 27 10            | 26 80                | Gestion Associations                       | 11B 74               |                     | Sogerer                                  | 859 08<br>1107 11      | 820 12<br>1056 91    |
| Degramont                              | 115 20<br>740      | 112<br>740      | Rassorts Indust,                   | 71              |                  | Pakhaed Hoking<br>Pfizer Inc          | 190<br>412       | 196<br>410           | Gestion Mobiliers                          | 579 29               | 553 02              | Soleil Inveries                          | 420 59                 | 401 51               |
| Delmas-Vieljenx                        | 725                | 720             | Révillon                           | 376<br>136      | 361<br>132       | Pirati<br>Proctar Gambia              | 11 50<br>591     |                      | Gest. Rendement<br>Gest. Sél. france       | 489 39<br>418 47     |                     | Tachecoc                                 | 1090 03<br>354 06      | 1040 60<br>338       |
| Dés. Rég. P.d.C (Li) .<br>Didot-Bottin |                    | 14B<br>600      | Rockelontaise S.A                  | 107             | 107              | Recolute Cy Ltd                       | 39               |                      | Heussmann-Epergne                          | 1058 B1              | 1058 61             | Uni-Associations                         | 116 28                 | 116 28               |
| Dist. Indechine,                       | 451                | 441 50          | Rochette-Cempe                     | 37 20<br>143 50 | 36 30<br>148 20d | Rolinco                               | 184 40<br>196 60 | 196 40               | Heusemann Oblig<br>Honzon                  | 1332 94<br>787 14    | 1272 50<br>784 21   | Lieidrance                               | 283 56<br>781 17       | 270 70<br>726 65     |
| Drag. Trav. Pub                        | 165<br>146         | 159<br>145      | Rougier et Fils                    | 50 50           | 48 50            | Rodamen                               | 408<br>83        | 407                  | LNISI                                      | 409 03               | 390 48              | Uni-Garactie                             | 1161 99                | 1138 09              |
| East Bass. Vichy                       | 1590               | 1590            | Rousselot S.A                      | 1050<br>52      | 1049<br>50 10    | S.K.F. Aktiebotea !                   | 180 10           |                      | incio-Suez Valeurs<br>Incl. française      | 816 91<br>13591 96   | 588 94<br>13325 45  | Unigeration                              | 667 81<br>1142 57)     | 637 53<br>1090 85    |
| East Vittel                            | 1002<br>3200       | 1006<br>3300    | Sacilor                            | 471             | 4 90 d           | Sperry Rand<br>Steel Cy of Cap        | 378<br>149 10    | 382 50<br>160        | Interoblig                                 | 10263 57             | 9798 16             | Uni-Régions                              | 1719 47                | 1641 50              |
| Economats Cantra , .                   | 572                | 572             | Selic-Alcan                        | 169<br>256      | 250              | Stillionsen<br>Sud Alkmettes          | 108 10<br>278    |                      | intersélect France<br>Intervalues Indust   | 314 04<br>426 03     | 299 80 1<br>405 71  | Unimpress                                | 1887 26<br>148 24      | 1825 20<br>148 24    |
| Electro-Banque<br>Bactro-Fissoc        | 306<br>572         | 310<br>570      | SAFT                               | 230<br>17 50    | 228<br>18        | Tepneco                               | 350              |                      | invest. net                                | 12113 99             | 120 <b>8</b> 9 B1   | Unnecs-Obligations                       | 1152 09                | 1114 21              |
| EN-Antargaz                            | 215                | 212             | Seint-Raphali                      | 92              | 89 10            | Thom EMI                              | 64               |                      | Invest-Obligataire<br>Invest-Placements    | 14094 47<br>800 36   | 14066 34<br>764 07  | Valores                                  | 377 38                 | 360 27<br>1228 05    |
| E.L.M. Lablanc                         | 980<br>134         | 960<br>134      | Salins de Mildi<br>Santa-Fé        | 270<br>151      | 270              | Toray inclust, inc<br>Vielle Montsone | 16 60<br>690     | 16 65<br>700         | invest. St-Honoré                          | 870 84               | 540 42              | Value                                    | 1229 29<br>13 1439 981 |                      |
| Entrapôts Paris                        | 270 90             | 268 40          | Setam                              | 44 70           | 46 SD            | Wagons-Lite                           | 400              | 400                  | A . D                                      | متامعه               |                     |                                          | •                      |                      |
| Epergne (B)                            | 998                | 3001            | Sevablenne (M)                     | 74              | ···· ·           | West Rand                             | 59               | 59                   | • : Prix pré                               | voulfil.             |                     |                                          |                        | 1                    |

|                                                                                                                                                                                                        | Dans la quatrière colonne, figurent les verie-<br>tions en pourcentages, des cours de la séance<br>du jour par rapport à ceux de la veille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | Règlement mens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ensuel                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c : coupon détaché; ° : droit détaché;<br>o : offert; d : demandé.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Compen-                                                                                                                                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coers<br>précéd.                                                                                                                            | Premier<br>costs                                                                                                                                                                  | Decreier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>prácád.                                                                                                                          | Promise<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dernier<br>cours                                                                                                                              | <b>%</b><br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compan<br>sation                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                            | Premier<br>cours                                                                                                                                                                    | Demiss<br>cours                                                                                                                                               | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compan-<br>sation                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %<br>+ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compen-<br>section                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Demier<br>cours                                                                                       | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1685 2996 1500 975 1499 975 1499 1286 1275 246 650 98 200 246 530 816 740 280 280 2816 280 280 2816 280 280 2816 280 280 280 2816 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280                              | Remear I.P. St-Gobein T.P. Thomston T.P. Thomston T.P. Agence Hands Actor Agence Hands Aff Liquide Ast. Superm. AL.S.P.I. Alsthom-Adl. Applic. gaz Anjon. Pricor Auc. Encept. Auc. Describ. Buil-Equipmen. Buil-Impession. Cle Bancaire Buzzer HV. Signis-Say Bio B.L.S. Bio B.L.   | 1300<br>1270<br>1273<br>725<br>567<br>58 50<br>206 80<br>204<br>836<br>728<br>837<br>288<br>563<br>581<br>212<br>257<br>1168<br>1722<br>888 | 1301<br>1268<br>243<br>725<br>567<br>599<br>208 10<br>244<br>555<br>839<br>760<br>272<br>650<br>883<br>803<br>803<br>1765<br>1165<br>1165<br>1165<br>1165<br>1165<br>1165<br>1165 | 1854<br>4034 90<br>1537<br>861<br>1516<br>1508<br>1270<br>243<br>7723<br>589<br>29<br>208 10<br>244<br>2515<br>260<br>221<br>244<br>2515<br>2515<br>1723<br>682<br>214<br>214<br>225<br>883<br>216<br>217<br>227<br>2515<br>883<br>216<br>217<br>227<br>2515<br>883<br>883<br>883<br>883<br>883<br>883<br>883<br>883<br>883<br>88 | - 188<br>+ 029<br>+ 010<br>+ 006<br>+ 006<br>+ 006<br>+ 006<br>+ 007<br>+ 008<br>+ 008 | 2800<br>570<br>585<br>795<br>836<br>736<br>193<br>300<br>50<br>310<br>50<br>310<br>236<br>310<br>230<br>325<br>1870<br>385<br>1470<br>385<br>1470<br>385<br>1470<br>385<br>1470<br>385<br>1480<br>2030<br>148<br>385<br>1490<br>2030<br>148<br>385<br>1490<br>2030<br>148<br>385<br>1880<br>1040<br>340<br>355<br>1880<br>1040<br>340<br>355<br>1880<br>1040<br>340<br>355<br>1880<br>1040<br>340<br>355<br>1880<br>1040<br>340<br>355<br>1880<br>1040<br>340<br>355<br>1880<br>1040<br>340<br>355<br>1880<br>1040<br>340<br>355<br>1880<br>1880<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>19 | Essilor Essi S.A.F. Essilor Ficher | 787<br>1921<br>1130<br>338<br>731<br>670<br>192<br>1236                                                                                   | 310 50<br>51<br>84 60<br>300<br>319 10<br>830<br>315<br>11570<br>376<br>401<br>1350<br>458<br>2000<br>142<br>834<br>383 90<br>790<br>1145<br>338 90<br>1145<br>1590<br>1145<br>1590<br>1145<br>1590<br>1145<br>1590<br>1145<br>1150<br>1150<br>1150<br>1150<br>1150<br>1150<br>115 | 311 49 50<br>30 30 319 10<br>830 238<br>315 1670 376 81<br>400 1350 1458<br>2000 1452<br>834 383<br>810 1982<br>1140 338<br>730 682<br>194 80 | - 0 68<br>- 2 11<br>- 3 48<br>- 1 43<br>- 1 0 55<br>- 0 0 67<br>- 0 0 77<br>- 0 0 77<br>- 1 0 78<br>- 1 1 70<br>- 1 | 800<br>7504<br>57 126<br>870<br>132<br>132<br>132<br>132<br>132<br>132<br>132<br>132<br>132<br>132 | Penhost Permod-Richer Permod-Richer Permod-Richer Permodes B.P. Pengorey P.M. Lahindl Presses Cide Principal Sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193 90<br>1650<br>225<br>81 50<br>1230<br>1610<br>1291<br>1595<br>1990<br>1240<br>335<br>1995<br>549<br>338 | 58 50<br>131 50<br>131 50<br>1224<br>48<br>375<br>132<br>1797<br>1040<br>193<br>1850<br>193<br>1815<br>194 90<br>1258<br>1388<br>1388<br>1388<br>1388<br>1388<br>1388<br>1388<br>13 | 88 50 132 225 48 375 20 132 132 132 1040 1802 1040 230 180 230 180 230 181 1230 1735 194 90 1235 1615 1320 1735 194 90 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 135 | + 0 13<br>+ 1 50<br>+ 5 14<br>+ 5 10<br>+ 0 20<br>+ 2 22<br>+ 3 69<br>+ 1 36<br>- 1 02<br>+ 1 36<br>- 1 02<br>+ 2 12<br>+ 0 13<br>+ 0 20<br>+ 1 22<br>+ 0 20<br>+ 0 20<br>+ 1 22<br>+ 0 20<br>+ 0 20<br>+ 1 22<br>+ 0 31<br>+ 0 20<br>+ 0 36<br>+ 0 20<br>+ 0 20<br>+ 0 36<br>+ 0 20<br>+ 0 20 | 480<br>760<br>102<br>280<br>315<br>445<br>450<br>330<br>144<br>305<br>585<br>775<br>64<br>39<br>170<br>35<br>510<br>82 | Amer. Teleph. Anglo Amer. C. Anglo Amer. C. Anglo Amer. C. Amgold BASS (Akc) Bass (Bass (Akc) Bass (Bass | 136 50<br>230<br>577<br>814<br>425 85<br>443<br>338<br>47 50<br>1279<br>88 50<br>303<br>483<br>750<br>99 50<br>289<br>330<br>441 50<br>441 50<br>441 50<br>316 50<br>317<br>577<br>809<br>61<br>316 50<br>317<br>509<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>325<br>61<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51 | 135 70<br>\$28<br>\$77<br>\$13<br>438<br>448<br>447<br>46 50<br>1275<br>83 80<br>1275<br>83 80<br>272 20<br>487<br>780 80<br>272 20<br>447<br>484<br>447<br>484<br>487<br>488<br>59 80<br>142 50<br>142 50<br>142 50<br>143 60<br>145 60<br>146 60<br>147 60<br>148 6 | 487<br>760<br>277<br>332<br>445<br>445<br>308<br>90<br>142<br>10<br>307<br>580<br>38<br>70<br>154<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 105<br>- 0731<br>+ 1211<br>- 0390<br>- 406<br>+ 0177<br>- 189<br>- 346<br>- 319<br>+ 0177<br>+ 0189<br>+ 232<br>- 240<br>- 240<br>- 240<br>- 198<br>+ 232<br>- 240<br>- 198<br>+ 198 | 1670<br>161<br>205<br>17 50<br>890<br>370<br>1040<br>485<br>375                                                      | EMI ita-Yokado ita-Yokado ita-Yokado ita-Yokado ita-Yokado ita-Yokado Merok Me | 1258<br>103 50<br>273 80<br>59 10<br>902<br>842<br>295<br>1154<br>1151 50<br>340 50<br>422<br>234<br>1202<br>234<br>1202<br>234<br>1202<br>234<br>1202<br>234<br>1202<br>234<br>1202<br>395<br>76 05<br>222<br>395<br>77 55<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>885<br>378<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>1015<br>885<br>378<br>885<br>378<br>885<br>378<br>885<br>378<br>378<br>378<br>378<br>378<br>378<br>378<br>378<br>378<br>378 | 278 90<br>59 80<br>933<br>850<br>21680<br>121 20<br>1360<br>848<br>161 70<br>339<br>408<br>237<br>1177<br>1502<br>75 70<br>221<br>395<br>1537<br>1537<br>1537<br>1537<br>1537<br>1537<br>1537<br>1537<br>1537<br>1538<br>1600<br>441<br>381<br>1800<br>441<br>381<br>1800<br>441<br>381<br>381<br>382<br>382 | 278 59 60 528 850 305 50 21890 12120 3165 848 161 10 405 227 75 70 221 236 1635 60 1000 442 3362 3366 | + 1 90<br>- 0 18<br>+ 1 88<br>+ 0 84<br>+ 2 85<br>+ 3 86<br>- 0 04<br>+ 2 08<br>+ 2 07<br>+ 1 28<br>- 2 07<br>- 1 28<br>- 2 07<br>- 1 33<br>+ 1 33<br>+ 1 33<br>+ 1 33<br>+ 2 55<br>+ 2 93<br>+ 0 127<br>- 1 242<br>- 1 09<br>+ 4 1 09<br>+ 1 1 28<br>- 2 1 28<br>- 2 1 28<br>- 2 1 28<br>- 1 29<br>- 1 24<br>- 1 24<br>- 1 09<br>- 1 24<br>- 1 28<br>- 2 1 28<br>- 3 1 28 |  |
| 415<br>335<br>35<br>300                                                                                                                                                                                | C.G.LP<br>Chargeurs S.A<br>Chiera-Chiffel<br>Cimeras franc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 419 50<br>330<br>36 80<br>306                                                                                                               | 305.50                                                                                                                                                                            | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 178<br>+ 151<br>+ 163<br>- 032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103<br>108<br>1810<br>1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manerhia<br>Mar. Wendel<br>Martell<br>Morite Garin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105<br>110<br>1810<br>1487                                                                                                                | 1487                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104<br>110 90<br>1835<br>1487                                                                                                                 | - 095<br>+ 081<br>+ 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700<br>480<br>170                                                                                  | Sign. Ent. B<br>Sign: Signor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 885<br>515<br>335<br>176                                                                                    | 690<br>520<br>338<br>181                                                                                                                                                            | 690<br>520<br>338<br>181                                                                                                                                      | - 072<br>+ 097<br>+ 089<br>+ 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                                                                               | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARS DES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHÉL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1360<br>1070<br>125<br>230<br>173<br>154<br>450<br>640<br>235<br>50<br>216<br>2160<br>2160<br>2160<br>216<br>2260<br>216<br>2260<br>216<br>2260<br>2360<br>2360<br>2360<br>2360<br>2360<br>2360<br>236 | C.L.T. Alconn Calo Mildisum Codenig Codeni Codenig Coles Congt. Evengr. Cougt. Mod. Cold. Fooche Codent F. Inen. Codent Mild. Conset F. Inen. Codent Mild. C | 1076<br>130<br>235<br>195<br>163<br>450<br>644<br>239 50<br>575<br>26 50<br>229 90<br>2220<br>1170<br>636<br>636<br>532<br>221 40<br>216    | 1079<br>131<br>240<br>193<br>198<br>443<br>840<br>244<br>576<br><br>234<br>2320<br>1142<br>786<br>123 50<br>845<br>530<br>244<br>2220<br>224<br>2220<br>227                       | 649<br>531<br>224<br>217                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 037<br>+ 076<br>+ 255<br>- 198<br>- 195<br>- 195<br>- 195<br>- 195<br>+ 178<br>- 196<br>+ 178<br>- 197<br>- 198<br>- 198 | 1880<br>790<br>1940<br>235<br>88<br>1800<br>440<br>92<br>595<br>300<br>71<br>400<br>145<br>876<br>297<br>840<br>179<br>2470<br>122<br>835<br>290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Matra  Michalin   1980<br>230 to<br>89<br>1845<br>449<br>84 30<br>802<br>306 50<br>71<br>356<br>164<br>675<br>290 50<br>850<br>179 50<br>2460<br>123<br>856 | 450<br>93 50<br>606<br>307<br>69 60<br>339<br>149 80<br>669<br>290<br>851<br>180<br>2430<br>116 50<br>840                                                                                                                                                                          | 804<br>307<br>69 50<br>389                                                                                                                    | + 0 16<br>- 2 11<br>- 2 59<br>- 1 18<br>- 0 17<br>+ 0 11<br>+ 0 27<br>- 3 65<br>- 1 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2290<br>930<br>975<br>178                                                                          | Stein Rounigmol Steiningto Steiningto Steiningto Souther Alba Losset | 493<br>446<br>497<br>210 90<br>431<br>2086<br>380<br>2060<br>340<br>663<br>275<br>241 50<br>80 20           | 550<br>2540<br>491<br>446<br>500<br>209<br>435<br>2110<br>390<br>2000<br>343<br>663<br>272<br>241<br>78 50<br>2330<br>925                                                           | 2330<br>925<br>1000<br>177 50                                                                                                                                 | - 0 50<br>- 0 50<br>- 0 50<br>- 0 50<br>+ 0 80<br>+ 1 43<br>+ 1 97<br>- 2 91<br>+ 0 80<br>- 0 106<br>- 2 11<br>- 0 82<br>+ 0 20<br>+ 0 22<br>+ 1 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eteta-Uni<br>ECU                                                                                                       | (100 seb)<br>(100 pet.)<br>(100 esc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COURS<br>préc.<br>9 352<br>306 360<br>15 210<br>271 520<br>11 303<br>7 455<br>4 948<br>371 420<br>107 330<br>43 77 55<br>5 466<br>6 585<br>7 095<br>3 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141 (1331250 280219 14500 288130 81770 101796 101796 101796 101796 101796 101796 101796 101796 101796 101796 1017996 1017996 1017996 1017996 1017996 1017996 1017996 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 101799 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 1017999 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 1017999 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 1017999 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 1017999 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 1017999 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 1017999 101799 101799 101799 101799 101799 1017999 1017999 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 101799 1017 | 9 100<br>2<br>4 600<br>0<br>8<br>1<br>1<br>0 850<br>8<br>4 700<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 900<br>312<br>15 700<br>280<br>83<br>108<br>11 650<br>5 200<br>5 200<br>44 800<br>5 750<br>6 100<br>7 270<br>3 860 | MONNALES I Or fin Rito en bas Or fin len lingot Palce française ( Palce trançaise ( Palce suisse (20 l Palce latine (20 l Palce de 10 dols Palce de 5 dolser Filice de 50 paso Palce de 10 dons Palce de 10 dons Palce de 10 dons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OURS price. 100500 100500 598 410 592 578 728 4850 4022 50 1181 25 802                                | 28/11<br>100000<br>100000<br>600<br>586<br>564<br>724<br>4340<br>2010<br>3770<br>587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

- 2. AFRIQUE Les troupes libyennes n'ont amorce aucun mouvement de retrait du Tchad.
- 2.3. EUROPE 3. AMÉRIQUES
- 4. ASIE
- 4-6-7. DIPLOMATIE
- Le 9° sommet franco-britannique.
- Le chancelier Khol va prôner la reprise du dialogue Est-Ouest à Washington.

# **POLITIQUE**

8-9. La situation en Nouvelle Calédonie. 10. Les travaux de l'Assemblée nationale.

### SOCIÉTÉ

Le piratage d'un fichier du CEA.

# SUPPLÉMENT

12 à 18. RÉPUBLIQUE CENTRAFRI-

rigueur.

### LE MONDE **DES LIVRES**

- 19. HISTOIRE LITTÉRAIRE : Alain Borer à la poursuite de Rimbaud. 2-21. A LA VITRINE DU LIBRAIRE. 24. PORTRAIT: Gérard Gavarry.
- 24-25. ROMANS: Boris Schreiber, Alain Demouzon. Roland Castro, Gérard Guégan et Agustin Gomez-Arcos. 26-27. HISTOIRE : Pierre Nora et la mé-moire de la France ; Yves Guéma et
- 28. LES FRANÇAIS ET LA LECTURE : comment les libraires font-ils leur mé-
- à 32 LETTRES ÉTRANGÈRES Adonis l'exilé universel : redécouvris Doderer: les volcans de Malcolm
- LOWIY.

  32. LE FEUILLETON: Kafka, champion de ieûne.

# **CULTURE**

- 33. Musique en Auvergne.
- Oswaldo Pugliese au Bataclan. 35. COMMUNICATION : le sursaut du
- 36. SPORTS : la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques

# ÉCONOMIE

- 41. Les remboursements des entreprise
- publiques.
  42. ÉNERGIE : la Grande-Bretagne au centre du jeu pétrolier (II), par Véronique Maurus. 43. ECHANGES INTERNATIONAUX : k
- différend euro-américain sur l'acier. 44. SOCIAL : les discussions pour la nouvelle convention médicale de 1985.
- 46. AGRICULTURE : le Salon national des vignerons indépendants.

### RADIO-TÉLÉVISION (36) INFORMATIONS « SERVICES » (38):

Météorologie; Mots croisés; « Journal officiel » ; Loterie; Loto; Tacotac.

Annonces classées (40); Carnet (39); Programmes des spectacles (34); Marchés financiers (47).

# 89 FM à Paris

Aliô « le Monde » 232-14-14 (appels possibles des 19 h)

L'univers des B.D **SERGE BOLLOCH** 

et YVES-MARIE LABÉ répondent aux questions des auditeurs et des lecteurs

# DEMAIN DANS « LE MONDE »

Un supplément de cinq pages sur les écoles supérieures de commerce et de gestion

- Un entretien avec le directeur d'HEC
- Des reportages dans des es préparatoires et des

B C D E/F

## **AU CONSEIL DES MINISTRES**

# Des mesures pour améliorer l'habitat et réduire les charges

Pour le secteur social (HLM), il M. Paul Quilès a présenté au n'existait qu'une seule aide finan-cière de l'État, subventionnant les conseil des ministres, ce jeudi 29 novembre, des mesures pour l'amélioration de l'habitat et la maîtrise des charges. Il s'agit de donner une meilleure efficacité aux aides publiques. Dans le secteur privé, les aides de l'ANAH (Agence nationale de l'amélioration de l'habitat) seront revalorisées de 10 % à 20 %. Pour certaines catégories (handicapés, propriétaires à faibles ressources), ces taux moyens seront plus élevés. L'ANAH et les banques coopéreront pour simplifier les formalités et réduire le taux des prêts complémentaires. Les prêts conventionnés pour l'amélioration de l'habitat seront plus facilement accessibles, car le seuil du montant des travaux qu'il fallait atteindre pour y prétendre sera abaissé de 10 000 F à

# gros travaux entre 20 % et 40 %. Il sera créé un « produit » nouveau, une nouvelle aide de 20 % (avec un plafond de 15 000 F par logement) pour les travaux légers portant sur les économies d'énergie et de charges en général (régulation de chaufferie, menuiserie extérieure, hall d'entrée, etc.). Cette prime sera complétée par un prêt de la Caisse des dépôts à 9,5 %. Pour ce faire, un crédit de 200 millions de francs sera dégagé dans la quatrième tranche du Fonds national des grands travaux, permettant l'amélioration de cent mille logements. Le gouvernement enfin va lancer

en direction des professionnels et du public une campagne d'information pour la réduction des charges sur le thème : « Moins 10 % de charges = 1 % de pouvoir d'achat. >

# Création pour les artisans d'une société personnelle à responsabilité limitée (SPRL)

merciales:

Au moment où les cent quatre présidents des chambres de métiers sont réunis à Paris en assemblée générale, M. Michel Crépeau, ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, a présenté au conseil des ministres un projet de loi sur le statut de la société personnelle à res-ponsabilité limitée (SPRL). Cette société a pour but d'offrir un cadre juridique, fiscal et social à l'entrepreneur individuel et à l'artisan et de mettre fin au régime de la confusion des patrimoines.

25 000 F.

Le projet de loi introduit en droit français, à l'instar de certaines législations étrangères, la notion de société constituée par une seule personne et répond à quatre objectifs :

- Libérer l'esprit d'initiative en limitant désormais la responsabilité indéfinie qui pèse sur l'entrepreneur

- Diminuer le recours malsain aux sociétés fictives. Il est probable, estime M. Crépeau, que les deux tiers des cent vingt mille SA et des cent soixante-dix mille SARL répertoriées en France ne sont que des façades ; Assurer une meilleure gestion

des entreprises artisanales et com-

- Faciliter et encourager la transmission des entreprises en cor-rigeant certaines injustices fiscales. Par ailleurs, M. Crépeau a dressé un bilan des actions menées en faveur des artisans :

- La formation: soixante-dix mille artisans ont suivi, en 1983, préalablement à leur installation, des stages d'initiation à la gestion; - Les moyens financiers: accès

aux prêts CODEVI, enveloppe de 7,2 milliards de francs de prêts spéciaux en 1984; - Promotion des entreprises. contrat de plan signé cet été, 100 millions de francs en 1984 pour

l'assistance technique; Amélioration des conditions de vie et d'emploi : retraite à soixante ans, statut pour les

# Sensibiliser le public et les entreprises à la qualité industrielle

conjoints.

Le conseil des ministres devait entreprises, outre la campagne de adopter le 29 novembre un ensemble de mesures destinées à améliorer la qualité des produits industriels francais. Ces décisions s'inspirent du rapport demandé par le ministère de l'industrie à M. Gérard Bapt, député de Haute-Garonne, et remis en juillet dernier.

La qualité industrielle doit être le combat fondamental et permanent de l'industrie française pour renforcer sa compétitivité, selon M. Bapt. La qualité ne coûte rien, c'est la - non-qualité - qui, multipliant les rebus, les retouches voire les retourusine, provoque des dépenses inu-tiles considérables, que le rapport chiffre entre 10 % et 30 % du chiffre d'affaires des entreprises. Le coût global pour l'économie française serait alors de quelque 100 milliards

Le gouvernement devrait orienter ses actions autour de trois thèmes : sensibilisation, renforcement des movens techniques et formation. La sensibilisation du public et des

(Publicité)

**Ordinateurs** 

15 portatifs,

9 domestiq.

ATARI, Canon, Casio, Commodore, Epson, Hewlett-Packard, Olivetti,

Oric, Sharp, Sinclair, Thom-son, etc, avec access. Plus de

1000 logiciels. Librairie spécialisée pour tout apprendre faci-

lement. Vente par correspon-dance: Catalogue-Banc

d'essai contre 3 T. à 2.10 F

(gratuit sur place). Duriez, 132, Bd St-Germain,

It Monde

RÉALISE CHAQUE SEMAINE

**UNE EDITION** 

INTERNATIONALE

M° Odéon.

chez Duriez

publicité actuelle à la télévision passera par un • train de la qualité - qui parcourra la France l'an prochain et par la réalisation de plusieurs films. Le ministère du redéploiement industriel éditera un guide de calcul du coût de la nonqualité à destination des entreprises et renforcera la promotion des services associés à la production (maintenance, reparation...). Les moyens techniques actuels

seront renforcés. Ainsi le nombre de laboratoires publics mis à la disposition des entreprises pour leurs essais (actuellement trente) devra doubler on tripler d'ici un an. Les aides régionales au conseil seront reconduites, tandis que la norme « NF » devra jouer un rôle fédérateur (son statut sera réformé pour l'occasion). Le gouvernement n'a pas cru bon de créer l'institut de la qualité prôné par M. Bapt à l'image de la Grande-Bretagne, mais il souhaite que les différentes associations concernées se regroupent et coordonnent leurs actions. A l'étranger, un système d'observation de l'image de la qualité française sera mis en place.

Dans le cadre de la formation, l'objectif gouvernemental est que tout titulaire d'un CAP ou d'un BTS ait reçu une formation à la qualité d'ici à 1986 ou 1987. En outre, une centaine de cycles de formation universitaire seront installés d'ici denx ans contre trente cette année.

### **DOLLAR PLUS CALME** 9,42 F

Sor des marchés des changes beancomp moins nerveux, le dollar a légèrement fléchi, revenant, jeudi 29 novembre, de 3.08 DM à 3.0739 DM et de
9,44 F à un peu moins de 9,42 F. Il
semble que la présentation d'un projet
de réduction du déficit budgétaire des
Etats-Unis (voir en page une) ait bloqué
la hansse du « billet vert », du moins
pour l'instant. Le franc français est
toujours très ferme vis-à-vis du deutschemark, qui reste coté aux alentours
de 3,0630 F.

# Au Liban

## ATTENTAT MEURTRIER **EN ZONE DRUZE**

Beyrouth (Reuter). - Une voiture piégée a explosé jeudi 29 novembre devant le central téléphonique d'Aley, ville aux mains des druzes du Chouf depuis 1983, faisant aux moins trois morts et une quinzaine de blessés, a annoncé la Voix de la montagne, station de M. Walid Joumblatt. La radio druze précise que l'explosion a fait de nombreux morts et blessés. Une radio chrétienne a indiqué pour sa part que l'on pouvait voir un panache de fumée s'élever au-dessus d'Aley, située sur une corniche à l'est de Beyrouth, et que des ambulances se précipitaient sur les lieux de l'attentat. A un moment où les dirigeants nationalistes tentent de mettre en œuvre un plan de sécurité à Beyrouth. sur la côte, ou bien dans la montagne, des éléments suspects cherchent à faire échec à ce plan », a commenté la radio druze.

D'autre part, le quotidien francophone le Réveil a annoncé le 28 novembre qu'une station radiophonique hostile à M. Joumblatt, la Voix des druzes libres, avait commencé à émettre ces jours derniers, criti-quant notamment les liens du dirigeant druze avec l'Union soviétique et les communistes.

# MORT DE M. ANDRÉ FABRUS PÈRE DU PREMIER MINISTRE

M. André Fabius, père du premier ministre, est décédé dans la quit du 28 au 29 novembre d'une crise cardiaque à son domicile pari-

Antiquaire renommé, spécialiste des antiquités françaises des dix-septième et dix-huitième siècles, M. André Fabius était âgé de soixante-seize ans.

 Une centrale éolienne dans le Tarn - La délégation régionale Midi-Pyrénées de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) a annoncé le projet de construction d'une centrale éclienne à Cammazes (Tarn). Dix-huit aérogénérateurs devraient être montés d'ici à 1990 (neul de 100 kW et neuf de 750 kW) pour un investissement évalué à quelque 24 millions de francs.

Le numéro du « Monde » daté 29 novembre 1984 a été tiré à 479 850 exemplaires

# LA MAISON DU LODEN

le véritable LODEN AUTRICHIEN

146, rue de Rivoli Paris 1ª Tél : 260.13.51

## CREATEURS D'ENTREPRISES VOTRE SIÈGE SOCIAL A PARIS A PARTIR DE 180 F HT PAR MOIS

Réception et réexpédition du courrier Permanence téléphonique/permanence télex

Rédaction d'actes et constitution de sociétés

GEICA/296-41-12/56 bis, rue du Louvre, 75002 Paris



**FAITS** et CHIFFRES 84 EST PARU

242 Pages

Nous avons de la visite. Mit-

–Sur le vif -

lument à venir. Il ne voulait pas faire faux bond à Mr. Thatcher. Le temps de sauter de son smoking dans son avion et il file sur Dublin. Comme Shimon Pérès est attendu à l'Elysée la semaine prochaine, Mitterrand essayera après ça, qu'il parle de nos af-

bien qu'il les fasse quelque part i S'il s'emmêle un peu les pieds dans les fuseaux horaires, quoi de plus normal ? Rappelez-vous. son idée de référendum, c'est à dû être facile de la garder jusqu'à son retour à Villacoublay et de ne la lächer qu'à Mauroy qui l'attendait au pied de la passerelle. Il a eu du mérite, là, avouez. Et puis, il a sa fierté, Mitterrand. Il n'aime pas répondre à des questions qu'on ne lui a pas posées. Nous, on n'en a jamais l'occasion. Encore une chance que les confrères de Damas aient pensé à lui parler du voyage de Tchernenko. Sinon, ils n'en auraient rien su. Nous non plus.

Le jour où il décidera de nous de-

Annonces

terrand est à Paris. Il tenait absode passer. Après quoi, il repart pour le Zaîre, le Centrafricaine et le Burundi. Allez vous étonner, faires à l'étranger, qu'il annonce à Damas la visite de Tchemenko à Paris. Ses déclarations, il faut

Il y a des gens, ça les vexe, ce système d'annonces au diable vauvert. Ils sont marrants. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, il y a du bon. Surtout quand il s'agit d'une mauvaise nouvelle.

mander le troisième tiers provisionnel avant le second, le président devrait attendre d'être en balade aux antipodes. Ca mettra plus de temps à nous revenir. ouvrira è un pays ami qui nous le répetera avec ménagements, en y mettant des gants.

D'accord, il y a des inconvenients : ces confidences aux quatre coins de la planète ne nous parviennent pas toujours. Il arrive qu'elles se perdent. Ainsi, quand il est allé voir la queen, Mitterrand a révélé aux Anglais que pour transformer la France, il était champion. Personne n'avait fait mieux depuis Napoléon. Et les British, ces chiens, ont gardé ca pour eux. C'est vraiment pas faire plev.

. . . . .

المحرد و

 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{k}$ 

5

 $e^{\frac{1}{2}(e^{2\pi i k})}$ 

فالمستوي

e india

A 18 10 10

4 - 18

4 - 4- V

. · · · · · ·

155 W 1

. .

5.351

به مت

400

1 mg-

- Z-172. /

• •

·-- :

Car Sun

State of the second

235- F.

المستخوص

1257-11

4425....

C'est comme Giscard, du temps qu'il était au pouvoir. Où est-ce qu'il a proposé le mariage ou si vous préférez, la cohabitation à la gauche, au cas où elle gagnerait les législatives en 1978 ? A La Nouvelle-Orléans. Pourquoi ? Cherchez pas. Il espérait que son offre de Gascon se perdrait dans les bayous de la Louisiane. Manque de pot : quelqu'un l'a ramassée et nous l'a rapportée.

Tiens, j'y pense, Mitterrand leur a peut-être aussi parlé de Giscard, aux Syriens. De Giscard premier ministre en 1986. Sauleauront oublié de nous prévenir.

CLAUDE SARRAUTE.

# CHABLIS

Grand Vin de Bourgogne

# LE SAVIEZ-VOUS ?

Au département Occasion des Usines Citroën, vous pouvez trouver des voitures d'ingénieurs et cadres de l'usine ou des voitures d'exportation (ex. TT) ayant un faible kilométrage, garanties, à un prix intéressant.

Exceptionnellement, jusqu'au 10 décembre (dimanche excepté), reprise de votre vieille voiture

quel que soit son état, pour tout achat d'une voiture d'occasion

- 10, place Etienne-Pernet, 75015 Paris.
   Tél.: 531.16.32. Métro: Félix-Faure. 50, bd Jourdan, 75014 Paris.
- Tél.: 589.49.89. Métro: Porte d'Orléans. - 59 bis, av. Jean-Jaurès, 75019 Paris. Tél.: 208.86.60. Métro: Jaurès.
- Cette offre concerne uniquement les ventes à particuliers.



- year Investigate and 

graph on the Mark

and the state of t The second second second second second ha de la especifica de la companya d in market in it seems

the second marginal Compa

Line Blook British ### 5 -11-12-4 电影地震电话 The part of the pa ii isida 😸 🎉 🐉 a top when the state of the Compare March 19

كالميتلملية المحالية المقباطين الأفرانسياب 4 54 A Sec. 可以可以在一个**不是一个** والمراك مهجو فالإسامة الأ

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s A see the second

The second second and the second of the second - arrive 🙀 😘 🙀 The state of the s

The second second . W. A. 12 18 The state of the state of

in the same of the - 2: A regional designation The make the same والمراجع والمحسد